







### · CONTES

NOUVELLES EN VERS,

PAR

JEAN DE LA FONTAINE.

TOME PREMIER.



A PARIS,

LECLERE FILS, ÉDITEUR,
RUE MONSIEUR LE-PRINCE, 51



# CONTES DE LA FONTAINE.

TOME PREMIER.

### Nº 18 -

Sur cent exemplaires.

DE L'IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET C'é

### CONTES

ET

NOUVELLES EN VERS,

PAB

JEAN DE LA FONTAINE.

TOME PREMIER.



A PARIS,
LEGLERE FILS, ÉDITEUR,
RUE MONHEUR-LE-PAINCE, 51.
1861

Jondo Doria 111.63(1.

961705



# PRÉFACE DE L'AUTEUR

### LE PREMIER TOME DE CES CONTES.

J'avots résolu de ne consentir à l'impression de ces contes qu'après que j'y ponrrois joindre ceux de Boccace qui sont le plus à mon gout; mais quelques personnes m'ont conseillé de donner des-à-présent ce qui me reste de ces bagatelles, afin de ne pas laisser refroidir la curiosité de les voir, qui est encore en son premier feu. Je me suis renda à cet avis sans beaucoup de peine, et j'ai ern ponvoir profiter de l'occasion. Non seulement cela m'est permis, mais ce seroit vanité à moi de mépriser un tel avantage. Il me suffit de ne pas vouloir qu'on impose en ma faveur à uni une ce soit, et de suivre un chemin contraire à celui de certaines gens qui ne s'acquierent des amis que pour s'acquérir des suffrages par leur moyen; créatures de la cabele, bien différents de cet Espagnol qui se piquoit d'être fils de ses propres œnvres. Quoique j'aie sutant de besoin de ces artifices que pas un antre, je ne saurois me résondre à les emplover: seulement je m'accommoderai, s'il m'est possible, an gout de mon siecle, instruit que je suis par ma propre

expérience qu'il n'y a rien de plus nécessaire. En effet on ne peut pas dire que toutes saisons soient favorables pour toutes sortes de livres. Nous avons vu les rondeaux, les métamorphoses, les bouts-rimés, régner tour à tour ; maintenant ces galanteries sont hors de mode, et personne ne s'en soucie ; tant il est certain que ce qui plaft en un temps pent ne pas plaire en un antre! Il n'appartient qu'aux ouvrages vraiment solides, et d'une souveraine beanté, d'être bien reçus de tous les esprits et dans tous les siecles, sans avoir d'autre passe-port que le seul mérite dont ils sont pleins. Comme les miens sont fort éloignés d'un si haut degré de perfection, la prudence veut que je les garde en mon cabinet, à moins que de hien prendre mon temps pour les en tirer. C'est ce que j'ai fait ou que j'ai cru faire dans cette édition, où je n'ai ajonté de nouveaux contes que parcequ'il m'a semblé qu'on étoit en train d'y prendre plaisir. Il y en a que j'ai étendus, et d'autres que j'ai acconrcis, seulement pour diversifier et me rendre moins ennuyeux, Mais je m'amnse à des choses auxquelles on ne prendra pentêtre pas garde, tandis que j'ai lieu d'apprébender des objections bien plus importantes. On m'en peut faire deux principales : l'une, que ce livre est licencieux ; l'autre, qu'il n'épargne pas assez le bean sexe. Quant à la première, je dis hardiment que la nature du conte le vonloit ainsi ; étant une loi indispensable selon Horace , on plutôt selon la raison et le sens commun, de se conformer aux choses dont on écrit. Or, qu'il ne m'ait été

permis d'écrire de celles-ci, comme tant d'autres l'ont fait et avec succès, je ne crois pas qu'on le mette en doute; et l'on ne me sauroit condamner que l'on ne condamne aussi l'Arioste devant moi, et les anciens devant l'Arioste. Ou me dira que j'eusse mieux fait de supprimer quelques circonstances, on tout an moins de les déguiser. Il n'y avoit rien de plus facile; mais cela auroit affoibli le conte, et lui auroit ôté de sa grace. Taut de circonspection n'est nécessaire que dans les ouvrages qui promettent beaucoup de retenne des l'abord, ou par leur sujet, ou par la maniere dont on les traite. Je confesse qu'il faut garder en cela des bornes, et que les plus étroites sont les meilleures ; aussi faut-il m'avouer que trop de serupule gâteroit tont, Qui voudroit rédnire Bocrace à la même pudeur que Virgile ne feroit assurement rien qui vaille, et pécheroit contre les lois de la bienséauce, en prenant à tâche de les observer. Car, afin que l'on ne s'y trompe pas, en matiere de vers et de prose, l'extrême padeur et la bienséance sont deux choses hien différentes. Cicéron fait consister la derniere à dire ce qu'il est à propos qu'on dise eu égard au lieu. au temps, et aux personnes qu'on entretient. Ce principe une fois posé, ce n'est pas une faute de jugement que d'entreteuir les gens d'aujourd'hui de contes un peu libres. Je ne peche pas non plus en cela contre la morale, S'il y a quelque chose dans nos écrits qui paisse faire impression sur les ames, ce n'est nullement la gaieté de ces contes; elle passe légèrement : je craindrois plutôt une douce mélancolie, où les romans les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger, et qui est une grande préparation pour l'amour. Quant à la seconde objection, par laquelle on me reproche que ce livre fait tort aux femmes, on auroit raison si je parlois sérieusement : mais qui ne voit que ceci est jen, et par conséquent ne peut porter coup? Il ne faut pas avoir peur que les mariages en soient à l'aveuir moins fréquents, et les maris plus fort sur leur garde. On me peut encore objecter que ces contes ne sont pas fondés, ou qu'ils ont partout un fondement aisé à détruire ; enfin, qu'il y a des absurdités, et pas la moindre teinture de vraisemblance. Je reponds en pen de mots que j'ai mes garants; et puis, ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable qui font la beauté et la grace de ces choses-ci; c'est seulement la maniere de les conter. Voilà les principanx points sur quoi j'ai cru être obligé de me défendre, l'abandonne le reste aux censeurs : aussi bien seroit-ce nue entreprise infinie que de prétendre répondre à tont, Jamais la critique ne demeure court ni ne manque de sujets de s'exercer : quand ceux que je puis prévoir lui seroient ôtés, elle eu auroit bientôt tronved'autres.



## CONTES

### LA FONTAINE.

### JOCONDE.

NOUVELLE TIRÉE DE L'ARIOSTE.

Jants régnoit en Lombardie Un prince aussi beau que le jour, Et tel que des beautés qui régnoient à sa cour La moitié lui portoit envie, L'autre mnitié brûloit ponr lui d'amour. Un jour, en se mirant, je fais, dit-il, gageure Qu'il n'est murtel dans la nature

Qui me soit égal en appas, Et gage, si l'on vent, la meilleure province

De mes États; Et, s'il s'en rencontre nn , je promets, foi de prince, De le traiter si bien qu'il ne s'en plaindra pas.

A ce propos s'avance na certain gentilhomme D'auprès de Rome : Sire, dit-il, si Votre Majesté

Est curieuse de beauté, Qu'elle fasse venir mon frere :

Aux plus charmants il n'en doit guere; Je m'y connois nn pen, soit dit sans vanité. Tontefnis, en cela ponvant m'etre flatté,

Que je n'en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames : Du soin de guérir leurs flammes Il vous soulagera, si vons le tronvez bon :

Il vous soulagera, si vons le trouvez non :

Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune,

Outre que tant d'amour vous seroit importune,

Vous n'auriez jamais fait; il vous fant un second.

Là-dessus Astolphe répond

(C'est ainsi qu'on nommnit ce roi de Lombardie': Votre discours me dunne nne terrible envie De connoître ce frere : amener-le-nous danc. Vnyans si nos beautés en seront amnureuses,

Si ses appas le mettront en crédit;







- : 00

### JOCONDE.

Nous en croirons les connoisseuses, Comme très-bien vous avez dit. Le geatillomme part, et va querir Joconde : (C'est le nom que ce frere avnit), A la campagne il vivoit, Loin da commerce du monde;

Marié depnis peu; content, je n'en sais rien . Sa femme avoit de la jeunesse, De la beauté, de la délicatesse;

Il ne tenoit qu'a lui qu'il ne s'en trouvât bien. Son frere arrive, et lui fait l'ambassade; Enfin il le persuade.

Joconde, d'une part, regardoit l'amitié D'un roi puissant, et d'ailleurs fort aimable :

Et d'antre part aussi sa charmante moitie Triomphoit d'être inconsolable,

Et de lui faire des adieux A tirer les larmes des yeur. Quoil tu me quittes! disoit-elle; As-tu bien l'ame assez crnelle Pour préférer à ma constante amour Les faveurs de la cour?

Les faveurs de la cour?
Ta sais qu'à peine elles durent un jour :
Qu'on les conserve avec inquiétude,
Pour les perdre avec déscepoir.
Si ta te lasses de me voir,
Songe au moins qu'en ta solitude

Que les ruisseux a'y font du bruit Qu'afin de l'artire à fermer la paspine. Crois-moi, ne quitte poist les bôtes de les bois. Cen fertiles vallons, on ombrage si cois, Esfa moi; qui derrois me nomme la premiere : Mais ce n'est plus le temps; tu ris de moa moor : Ve, crud, va moottre to beauté signal. Les les de le moarrais, je l'espere, avant la fin da jour. L'histoire net dipoint in de quelle maniere Joonnée pat partir, ni ce qu'il répondit, Ni ce qu'il fig. ni ce qu'il d'it;

Je m'en tais donc aussi, de crainte de pis faire. Disons que la donleur l'empécha de parler ; C'est un fort hon moyen de se tirer d'affaire. Se femme, le voyant tout près de s'en aller, L'accable de baisers, et, pour comble, lui donne Un bracelet de façon fort mignome,

En lui disant : Ne le perds pas; Et qu'il soit toujonrs à ton bras, Pour te ressonvenir de mon amour extrême; Il est de mes cheveux, je l'ai tissu moi-même :

Et voilà de plus mon portrait, Que j'attache à ce bracelet. Vous antres, bonnes gens, eussiez eru que la dame

Une beure après ent rendn l'ame; Moi, qui sais ce que c'est que l'esprit d'une femme; Je m'en serois à bon droit défié. Joconde partit done; mais, ayant oublié

#### JOCONDE.

Le bracelet et la pointure.
Par je ne saiq-quelle aventure,
Le matin néme il v'en souvient :
An grand galopo sur se pas il revient,
Ne sachant quelle exesse il feroit à sa femne.
Stan seconature personne, et saus fère entendu,
Il monte dans sa chambre, et voit près de la dancLe lourdaud de valet sur son sein étundo.
Tous deux dormoient. Dans cet abord, Joccoule
Voulut les europer domire en l'autre monde:

uties envoyer domir en l'autre monde: Mais cependant il n'en fit rien; Et mon avis est qu'il fit bien. Le moins de brait que l'on peut faire En telle affaire Ett le plus sûr de la moitié.

Soit par prudence, ou par pitié, Le Romain ne tus personne. D'éveiller ces amants, il ne le falloit pas; Car son honneur l'obligeoit en ce ca-

De leur domer le trépas.
Vis, méchante, dit-il tont bas;
A ton remords je 'tabsadonne.
Joconde là-desus se remet en chemin,
Révant à son malheur tout le long du voyage.
Bies souvent il évêcrie, an fort de son chagrin :

Encor si c'étoit un blondin, Je me consolerois d'un si sensible outrage; Mais un gros lourdand de valet!

#### LOCONDE

C'est à quoi j'ai plus de regret : Plus j'y pense, et plus j'en enrage. Ou l'amour est aveugle, ou bien il a'est pus sage D'avoir assemblé ces amants. Ce sont, hélas! ses divertissements; Et possible est-ce par gageure Qu'il a causé rette aventure!

Le souveuir fâcheux d'un si perfide tour Alteroit fort la beauté de Joeoude : Ce u'étoit plus ce miracle d'amour Oui deruit charmer tunt le monde.

Les dames, le voyant arriver à la cour,
Dirent d'abord : Est-ce là ce Narcinse
Qui prétenduit tous nos cœurs enchaîner?
Quoi l le pauvre humme a la jaunisse!

Ce u'est pas pour nous la dunner. A quel propos nous amener Uu galaut qui vient de jeûner

La quarantaine?
On se fût hien passé de prendre taut de peine.
Astolphe étoit ravi; le frere étoit coufus,
Et ne savoit que penser la-dessus :

Et ne savoit que penser la-dessus : Car Joconde cachoit avec un suin extrême La cause de son ennai.

Ou remarquoit pourtaut en lui, Malgré ses yenx cavés et sou visage blême, De furts beaux traits, mais qui ne plaisoient point, Faute d'éclat et d'emboupoint.

JOCONDE. Amour en eut pitié : d'ailleurs cette tristesse l'aisoit perdre à ce dieu trop d'encens et de vœux : L'nn des plus grands suppôts de l'empire amoureux Consumoit en regrets la fleur de sa jeunesse. Le Romain se vit donc à la fin soulage Par le même pouvoir qui l'avoit affligé. Car an jour, étant seul en une galerie. Lieu solitaire et tenn fort secret, Il entendit, en certain cabinet. Dont la cloison n'étoit que de menniserie. Le propre discours que voiri : a Mon cher Curtade, mon sonci, J'ai beau t'aimer, tu n'es pour moi que glace : Je ne vois poortant, Dieu merci, Pas une beauté qui m'efface :

Cent conquérants voudroient avoir ta place; Et tu sembles la mépriser, Aimant besuconp mienx t'amuser A jouer avec quelque page Au lansquénet,

Que me venir trouver seule en ce cabinet Dorimene tantôt t'en a fait le message; Tu t'es mis contre elle à jurer,

A la mandire, à murmurer, Et n'as quitté le jeu que ta main étant faite, Sans te mettre en souci de ce que je souhaite. » Qui fut bien étonné? ce fat aotre Romain.

Je donnerois jusqu'à demain

#### LOCONDE.

Pour deviner qui tenoit ce langage, Et quel étoit le personnage Qui gardoit tant son quant a moi. Ce bel Adon étoit le nain du roi . Et son amante étoit la reine Le Romain sans beaucoup de peine Les vit, en approchant les yeux Des feutes que le bois laissoit en divers lieux, Ces amants se fioient au soin de Dorimene ; Seule elle avoit toujours la clef de ce lieu-la : Mais, la laissant tomber, Joconde la trouva, Puis s'en servit, puis en tira Consolation non petite; Car voici comme il raisonna : Je ne suis pas le seul; et puisque même on quitte Un prince si charmant ponr nu uain contrefait, Il ne fant pas que je m'irrite D'être quitté pour un valet. Ce penser le console; il reprend tous ses charmes : Il devient plus benu que jamais : Telle pour lui verse des larmes Oui se moquoit de ses attraits. C'est à qui l'aimera ; la plus prude s'en pique Astolphe y perd mainte pratique. Cela n'en fut que mieux; il en avoit assez, Retournons aux amants que nous avons laisses, Après avoir tont vu, le Romain se retire.

Bien empêché de ce secret,

Il ne fant à la cour ni trop voir, ni trop dire; El peu se sont vanté da don qu'on leur a fait Pour une semblable nouvelle. Mais quoi l'Joconde ainois i secque trop de zele Un prince libéral qui le favorioist, Pour ne pas l'averir du tort qu'on la faisoist. Or, comme avec les rois il faut plus de mystere Qu'avecque d'antres gens sans doute il n'en fauferist, Et mus de but en blanc leur narier d'une affaire.

Dont le discours leur doit déplaire Ce seroit être maladroit, Pour adoncir la chose, il fallut que Joconde

Depuis l'origine du mande Fit un dénombrement des rois et des Césars Qui, sujets comme nous à ces commans hasarda, Malgré les soins dont leur grandeur se pique,

Avoient vu leur femme tomber En telle ou semblable pratique,

Et l'avoient vu saus succomber A la donleur, sans se mettre en colerc, Et sans en faire pire chere.

Moi qui vnus parle, sire, ajonta le Romain, Le jour que pour vons voir je me mis en chemin, Je fua forcé par mon destin

De reconnoître cocuage Pour un des dieux du mariage, Et, enmme tel, de lui sacrifier. La-desaus il conta, saus en rien nublier, Tonte sa déconvenne; Puis vint à celle du roi.

Je vous tiens, dit Astolphe, homme digne de foi ; Mais la chose, pour être crue,

Mérite bien d'être vue : Menez-moi douc sur les lieux. Cela fut fait; et de ses propres yeux

Astolphe vit des merveilles, Comme il en entendit de ses propres oreilles. L'énormité du fait le rendit si confus

Que d'abord tous ses sens demeurerent perclus : Il fut comme accablé de ce cruel outrage : Mais bientôt il le prit en homme de courage,

En galant homme, et, pour le faire court, En véritable homme de cour.

Nos femmes, ce dit-il, nous en ont donné d'une : Nous voici lâchement trahis : Vengeons-nous-eu, et conrons le pays :

Cherchons partont notre fortune, Pour réussir dans ce dessein, Nous changerons uos uoms; je laisserai mou train;

Je me dirai votre cousin, Et vous ue me rendrez aucuue déférence : Nons en ferons l'amour avec plus d'assurance, Plus de plaisir, plus de commodité,

Plus de platsir, plus de commodite, Que si j'étois suivi selon ma qualité. Joconde appronva fort le dessein du voyage. Il nous faut, dans notre équipage, Continua le prince, avoir un livre blanc, Ponr mettre les noms de celles Qui ne seront pas rebelles; Chacune selon son rang, Je consens de perdre la vie, Si, devant que sortir des confins d'Italie. Tout notre livre ne s'emplit, Et si la plus sévere à nos vœux ne se range, Nons sommes beanx; nous avons de l'esprit; Avec cela bonnes lettres de change : Il faudroit être bien étrange Pour résister à tant d'appas. Et ne pas tomber dans les lacs De gens qui semeront l'argent et la fleurette, Et dont la personne est bien faite. Leur hagage étant prêt, et le livre surtout, Nos galants se mettent en voie. Je ne viendrois jamais à bont De nombrer les faveurs que l'amour leur envoie. Nouveaux objets, pouvelle proje : Henreuses les beantés qui s'offrent à leurs yeux! Et plus heureuse encor celle qui peut leur plaire ! Il n'est, en la plapart des lienx, Femme d'échevin, ni de maire, De podestat, de gouverneur, Qui ne tienne à fort grand honneur

D'avoir en leur registre place. Les cœurs que l'on croyoit de glace

Se foudent tous à leur abord. l'entends déja maint esprit fort M'objecter que la vraisemblance N'est pas en ceci tout à fait,

Car, dira-t-on, quelque parfait Que puisse être un galant dedans cette science. Encor faut-il du temps pour mettre un cœur à bien.

S'il en faut, je n'en sais rien; Ce n'est pas mon métier de cajoler personne : Je le rends comme on me le donne :

Et l'Arioste ne ment pas. Si l'on vouloit à chaque pas

Arrêter un conteur d'histoire,

Il n'auroit jamais fait ; suffit qu'en pareil cas
Je promets à ces geus quelque jour de les croire.

Quand nos aventuriers eurent goûté de tout

De tout un peu, e'est comme il faut l'entendre) : Nous mettrons, dit Astolphe, autant de œurs à bont Que nous voudrous en entreprendre;

Mais je tiens qu'il vaut mieux attendre. Arrétons-nous pour un temps quelque part, Et cela plutôt que plus tard; Car en amour, comme à la table, Si l'on en croit la Faculté, Diversité de mets peut aoire à la santé.

sité de mets peut nuire à la santé. Le trop d'affaires nous accable : Ayons quelque objet en commun; Pour tons les deux c'est assez d'un J'y consens, dit Joconde, et je suis une dame Près de qui uous aurons toute commodité.

Elle a beaucoup d'esprit; elle est belle; elle est semme D'un des premiers de la cité.

Rien moins, reprit le roi : laissons la qualité;

Sous les cotillons des grisettes Peut loger autant de beauté

Que sous les jupes des coquettes. D'ailleurs il u'y faut point faire tant de façon.

Être en continuel soupçou, Dépendre d'une humeur fiere, brusque, ou volage,

Chez les dames de haut parage Ces choses sout à craindre, et bieu d'autres encor :

Une grisette est un trésor;

Car, saus se douner de la peiue, Et sans qu'au bal on la promene,

Et sans qu'au bal on la promene, On en vient aisément à bout;

Ou lui dit ce qu'ou veut, bieu souvent rieu du tout. Le point est d'en trouver une qui soit fidele :

Choisissons la toute nouvelle,

Qui ne connoisse encor ui le mal ni le hieu. Prenons, dit le Romaiu, la fille de uotre hôte;

Je la tiens pueelle sans faute,

Et si pucelle, qu'il n'est rien

De plus puceau que cette belle : Sa poupée en sait autant qu'elle.

I'y songeois, dit le roi ; parlons-lui des ce soir. Il ue s'agit que de savoir Qui de nous doit donner à cette jouvencelle. Si son cœur se rend à nos rœus. La premiere leçon da plaisir amoureux. Je sais que cet honneur est pure fantaisie; Toutefois, étant roi, l'on me le doit céder : Du reste il est aisé de s'en accommoder. Si c'étoit, dit Joconde, une cérémonie.

> Vous auriez droit de prétendre le pas; Mais il s'agit d'an autre cas. Tirons au sort; c'est la justice; Deux pailles en feront l'office.

De la chape à l'évêque, bélas! ils se battoieut, Les bonnes gens qu'ils étoient!

Quoi qu'il en soit, Joconde eut l'avantage Du prétendu pucelage. La belle étant venue en leur chambre le soir

Pour quelque petite affaire, Nos deux aventuriers près d'eux la farent seoir,

Louerent sa beauté, tâcherent de lui plaire. Firent briller une bague à ses yeux. A cet objet si précieux

Son cour fit peu de résistance. Le marché se conclut; et, des la même unst. Toute l'hôtellerie étant dans le silence, Elle les vient trouver sans bruit.

Au milieu d'eux ils lui font prendre place, Tant qu'enfin la chose se passe Au grand plaisir des trois, et sur-tout du Romain, Je lui pardonne; et e'est en vain
Que de ce point on s'emburrasse.
Car i lu fest si sotte, après tout,
Qui ne puisse venir à bout
De tromper à ce jeu le plus sage du monde :
Salomon, qui grand cliere étoit,
Le recounolt en quelque endroit

Qui crut avoir rompu la glace.

Solomon, qui grand clere étoit,
Le reconnoit en quelque endroit
Dont ill ne souvint pas au hon-homme Joconde.
Il se tint content pour le content pour le content pour le comp.
Crut qu'Autolphe y perdoit heaucoup.
Tous talla hies, et mattre pacelage
Jous des mieux son personnage.
Un jeune gars pourtant en avoit seasyé.
Le temps, à cela près, fat fort hien employe,
Est hien, que la fille en denezare contente.
Le lendemain elle le fut encor,
En même encor la muit suivoute.

Et même encor la nuit suivante.
Le jeune gan victona fort
Du refroidissement qu'il remarquoit en elle :
Il se donts de fait, la guette, la surprit,
E l'ali fir grosse querelle.
Afin de l'appaiser, la belle lui promit,
Foi de fille de bien, que, sans ascune fute,
Leura hotte délogés, elle lui donneroit
Autant de render-vous qu'il en demanderoit.
Le n'ai souci, dit-il, ni d'hotese ni d'hôte;
Le vous cette uni même, on bien in d'inti tout.

Comment en vieudrons-nous à bout? Dit la fille fort affligée :

De les aller trouver je me suis eugagée : Si j'y manque, adieu l'anneau Que j'ai gagné bien et beau. Faisons que l'anueau vous demeure,

Reprit le garçon tout à l'heure.

Dites moi sculement, dorment-ils fort tous deux?

Dites-moi sculement, dorment-its tort tous deux?

Oui, reprit-elle; mais eutre eux

Il faut que toute nuit je demeure couchée;

Et taudis que je suis avec l'un empéchée.

L'autre attend sans mot dire, et s'endort bien souvent, Taut que le siege soit vacant; C'est là leur mot. Le gars dit à l'instant :

Je vous irai trouver peudaut leur premier somme. Elle reprit : Ah! gardez-vous en bien;

Vous seriet un maurais homme.

Non, non, dit-li, ne eraignes rien,

Et laisse ouverte la porte.

La porte ouverte elle laisse :

Le galant vint et s'approcha

Des pieds du lit, puis fit en sorte
Qu'eutre les draps il se glisse;

Et Dieu sait comme il se placa,

Et comme enfu tout te passa.

Et de ceti ui de esla

Ne se douts le moins du monde

Ni le vai lombard, ni Joconde.

Chacun d'eux ponrtant s'éveilla, Bien étonné de telle aubade. Le roi lumbard dit à part soi : Qu'a donc mangé mon camarade? Il en prend trop, et, sur ma fni, C'est bien fait s'il devient malade. Antant en dit de sa part le Rumain, Et le garçon, ayant repris haleine, S'en dunna pour le jour, et pour le lendemain, Enfin pour tonte la semaine. Puis, les vnyant tous deux rendormis à la fin, Il s'en alla de grand matin, Taujours par le même chemin, Et fut suivi de la danzelle, Qui craignoit fatigue nouvelle. Eux éveillés, le roi dit an Romain : Frere, dormez jusqu'à demain; Vnns en devez avnir envie. Et n'avez à présent besoin que de repos. Comment! dit le Rumain : mais vaus-même, a propos, Vnus avez fait tantôt une terrible vic. Mni? dit le roi, j'ai tonjonrs attendu; Et puis, voyant que c'étoit temps perdu, Que sans pitié ni conscience Vnus vnuliez jusqu'an bont tourmenter ce tendron, Sans en avnir d'autre raison Que d'éprouver ma patience, Je me suis, malgré mai, jusqu'au jour rendarmi.

Que s'il vous eût plu, notre smi, J'aurois couru volontiers quelque poste; C'eût été tont, n'ayant pas la riposte Ainsi que vons : qu'y feroit-on? Pour Dieu, reprit son compagnon,

Pour Dieu, reprit son compagnon, Cessez de vous railler, et changeons de matiere. Je suis votre vassal; vous l'avez bien fait voir. C'est assez que tantôt il vous ait plu d'avoir La fillette tonte entiere.

Disposer-en ainsi qu'il vous plaira;

Nourre, dit e feu toijours vous durers.

Il pourre, dit le roi, durer toute me vie,

Si J'ai beaucoup de nuits telles que celle-ci.

Sir, dit le Romain, trere de ruilleire;

Douner-moi mon congé, paisqu'il vous plalt ainsi,

Atolphe se piqua de cette repartie;

El teurs propos a siloient de plas en plus aigrir,

Et leurs propos a lalloient de plus en plus a Si ro in e'ut fait venir Tout incontinent la belle. Ils lui dirent: Juger-nons, En lui contant leur querelle. Elle rougit, et se mit à genoux; Leur confessa tout le mystere. Join de lui faire nire chere.

lla en rirent tous deux : l'anneau lai fut donné, Et maint bel éeu couronné, Dont peu de temps après on la vit mariée, Et pour pucelle employée.

brown Cough

Ce fut par-là que nos aventuriers
Mirent fis à leurs aventures,
Se vayant chargés de lauriers
Qui les rendrout fameus dans les reces futures;
Lauriers d'austat plus beaux qu'il e leur en coûts
Qu'on pes d'adresse et quelques feintes larmes,
Et que loin des dangers et du bruit des alarmes
Ct que loin des dangers et du bruit des alarmes
Unn et l'austre les remporta.
Tont fiers' d'aveit conquis les cœurs de tant de belles,

Tout fiers d'avoir conquis les eœurs de tant de belles, Et leur livre étant plus que plein, Le roi lombard dit au Romain : Retournons au logis par le plus conrt chemin.

Si nos femmes sont iufideles, Consolons-nous; bien d'autres le sont qu'elles. La constellation changera quelque jonr;

Un temps viendra que le flambeau d'amour Ne brilera les cœurs que de-pudiques flammes : A présent on diroit que quelque astre maliu Prend plaisir aux bons tours des maris et des femmes.

D'ailleurs tont l'anivers est pleiu

De maudits enchanteurs, qui des corps et des ames

Font tont ce qu'il leur plalt : savons-nous si ces gens,

Comme ils sont truitres et méchants,

Et toujours eunemis soit de l'uu soit de l'autre, N'ont point ensorcelé mon épouse et la vôtre; Et si par quelque étrange cas Nous a'avons point cru voir chose qui n'étoit pas? Ainsi que hous bourgeois acherous notre vie. Chacun près de sa femme, et demeurons-en la. Pent-être que l'absence, ou bien la jalousie, Nous ont rendu leurs cœurs, que l'hymen nons ôta. Astolphe reucontra daus cette prophétie. Nos deux exeturiers, an logis retournés,

Furent très-bien reçus, pourtant an pen grondes. Mais seulement par bienseance. L'un et l'autre se vit de baisers régale:

On se récompensa des pertes de l'absence. Il fut dansé, sauté, ballé, Et du nain nullement parlé,

Ni du valet, comme je peuse. Chaque époux, s'attachant auprès de sa moitie, Vécut en grand soulas, en paix, en amitié,

Le plus heurenx, le plus content du monde. La reine à son devoir ne manqua d'un seul point : Autant en fit la femme de Joconde : Autant en font d'antres qu'on ne sait point.



# LE COCU BATTU ET CONTENT.

#### NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

N'a pas long-temps de Rome revenoit Certain cadet, qui s' y profit goere, Et volontiers en chemin séjoramoit, Quaed par hasard le galant recontroit. Quaed par hasard le galant recontroit. Bou vin, hos qui, et belle chambrière. Avint qu'mn jour, en un bourg arrêté, Il visses mue dame joile, L'utes, pimpante, et d'un page suivie; Et la voyast il en fat enchanté, La convoits, comme bien avoit faire.

Prou de pardons il avoit rapporté; De vertu peu : chose assez ordinaire. La dame étoit de gracieux maintien, De doux regard, jeune, friugante, et belle; Somme qu'enfiu il ue lui manquoit rien, Fors que d'avoir un ami digne d'elle. Tant se la mit le drôle eu la cervelle, Oue dans sa peau peu ni point ne duroit : Et s'informant comment ou l'appeloit : C'est, lui dit-on, la dame du village : Messire Bou l'a prise en mariage, Quoiqu'il u'ait plus que quatre cheveux gris : Mais, comme il est des premiers du pays, Sou bien supplée au défaut de sou âge. Notre cadet tout ve détail apprit, Dout il couçut espérance certaine. Voici comment le pélerin s'y prit. Il reuvoya dans la ville prochaine Tous ses valets; puis s'eu fut au château; Dit qu'il étoit uu jeune jouvenceau Qui cherchoit maltre, et qui savoit tout faire. Messire Bon, fort content de l'affaire, Pour faucouuier le loua bien et beau. Non tontefois sans l'avis de sa femme, Le faucounier plut très fort à la dame; Et n'étant homme en tel pourchas nouveau, Guere ne mit à déclarer sa flamme. Ce fut beaucoup ; car le vieillard étoit









Fou de sa femme, et fort pen la quittoit, Sinon les jours qu'il alloit à la chasse, Son fauconnier, qui pour lors le snivoit, Eût demeuré volontiers en sa place ; La jeune dame en étoit bien d'accord: Ils n'attendoient que le temps de mieux faire ; Quand je dirai qu'il leur en tardoit fort, Nul n'osera soutenir le contraire. Amour enfin, qui prit à cœur l'affaire, Leur inspira la ruse que voici. La dame dit un soir à son mari : Qui croyez-vous le plus rempli de zele De tous vos gens? Ce propos entendu, Messire Bon lai dit : J'ai tonjours cru Le fanconnier garçon sage et fidele; Et c'est à lui que plus je me fierois. Vons auriez tort, repartit cette belle; C'est un méchant : il me tint l'antre fois Propos d'amour, dont je fus si surprise, Que je pensai tomber tout de mon hant; Car qui croiroit une telle entreprise? Dedans l'esprit il me vint aussitôt De l'étrangler, de lui manger la vue : Il tint à peu; je n'en fus retenne Que pour n'oser un tel cas publier. Même, à dessein qu'il ne le pût nier, Je fis semblant d'y vonloir condescendre : Et cette unit, sous un certain poirier,

Dans le jardin je lni dis de m'attendre. Mon mari, dis-je, est toujours avec moi, Plus par amour que dontant de ma foi ; Je ne me puis dépêtrer de cet bomme, Sinon le nuit, pendant son premier somme : D'auprès de lui tâchant de me lever, Dans le jardin je vous irai trouver, Voilà l'état où j'ai laissé l'affaire, Messire Bon se mit fort en colere. Sa femme dit : Mon mari, mon épous, Jusqu'à tantôt caches votre courroux; Dans le jardiu attrapez-le vous-même : Vous le ponrrez tronver fort aisément; Le poirier est à main ganche en entrant. Mais il vous faut user de stratagème : Prenez ma jupe, et contrefaites-vons; Vous entendrez son insolence extrême : Lors d'un bâton donnez-lui tant de coups, Que le galand demeure sur la place. Je snis d'avis que le friponnenn fanse Tel compliment à des femmes d'honnenr! L'époux retint cette leçon par cœur. One il ne fat ane plus forte dupe Oue ce vieillard, bon-homme au demeurant, Le temps venn d'attraper le galand, Messire Bon se couvrit d'une jupe, S'encornetta, courut incontinent Dans le jardin, où ne trouva personne :

Garde n'avoit; ear, tandis qu'il frissonne, Claque des dents, et meurt quasi de froid, Le pelerin, qui le tout observoit, Va voir la dame, avec elle se donne Tont le bon temps qu'on a, comme je croi. Lorsqu'amour seul étant de la partie, Entre deux draps on tient femme jolie, Femme jolie, et qui n'est point à soi. Quand le galant, nn assez bon espace, Avec la dame eut été dans ce lien. Force lui fut d'abandonner la place; Ce ue fut pas sans le vin de l'adien. Dans le jardin il court en diligence. Messire Bon, rempli d'impatience, A tous moments sa paresse maudit. Le pélerin, d'aussi loin qu'il le vit, Feignit de croire appercevoir la dame, Et lui cria : Quoi done, méchante femme. A ton mari tu brassois un tel tour! Est-ce le fruit de son parfait amour? Dien soit témoin que pour toi j'en ai honte ! Et de venir ne tenois quasi compte, Ne te croyant le cœur si perverti One de vouloir tromper un tel mari, Or bien, je vois qu'il te fant un ami; Trouve ne l'as en moi, je t'en assure. Si j'ai tiré ce rendez-vous de toi, C'est senlement pour éprouver ta foi;

#### 26 LE COCH BATTH ET CONTENT

Et ne t'attends de m'induire à luxure. Grand pécheur suis; mais j'ai là, Dieu merei," De ton honneur encor quelque sonci. A monseignenr ferois-je na tel ontrage? Pour toi, tu viens avec un front de page! Mais, foi de Dieu! ce bras te châtiera ; Et monseigneur puis après le saura. Pendant ces mots l'éponx pleuroit de joie. Et, tout ravi, disoit entre ses dents : Loué soit Dieu, dont la bonté m'envoie Femme et valet si chastes, si prudents! Ce ne fut tont ; car à grands coups de ganle Le pélerin vous lui froisse nne épaule; De horions laidement l'accoûtra; Jusqu'au logis ainsi le convoya. Messire Bon eut voulu que le zele De son valet n'eût été jusques-la; Mais, le voyant si sage et si fidele, Le bon-hommeau des coups se conso la. Dedans le lit sa femme il retrouva: Lui conta tout, en lui disant : M'amie. Quand nons pontrions vivre cent ans encor. Ni vous ni moi n'anrions de notre vie Un tel valet: c'est sans donte un trésor. Dans notre bourg je veux qu'il prenne femme : A l'avenir traites-le ainsi que moi. Pas n'y faudrai, lui repartit la dame; Et de ceci je vous donne ma foi.



# LE MARI CONFESSEUR.

# CONTE TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES.

Massina Artius, sous le grand roi François.
Alla servir aux guerres d'Italie;
Tant qu'il le vii, après maints beaux exploits.
Fait chevalièr en grand cérémonie.
Son geieral lai clausas l'éperon;
Dont il covjoit que le plus hout baron Ne lui cotty fait plus contester le passage.
Si s'en revint tout fier en son village.
Où ou surprit sa femme en corsion.
Seale il l'avoit laiseré à la mison:

#### LE MARI CONFESSEUR.

28

Il la retrouve en bonne compagnie, Dansant, sautant, menant joyeuse vie, Et des muguets avec elle à foison, Messire Artus ne prit goût a l'affaire ; Et ruminant sur ce qu'il devoit faire : Depuis que j'ai mon village quitté. Si j'étois crà, dit-il, en dignité De coenage et de chevalerie? C'est moitié trop : sacbons la vérité. Pour ce s'avise, un jour de confrérie, De se vêtir en prêtre, et confesser. Sa femme vient à ses pieds se placer. De prime abord sont par la bonne dame Expédiés tous les péchés menns; Puis, à leur tour les gros étant venus, Force lui fut qu'elle changeat de gamme. Pere, dit-elle, en mon lit sont reçus Un gentilhomme, un chevalier, un prêtre. Si le mari ne se fût fait connoître, Elle en alloit enfiler beaucom plus : Conrte n'étoit pour sûr la kyrielle. Son mari done l'interrompt là-dessus; Dont bien lui prit. Alt! dit-il, infidele! Un prêtre même! A qui crois-tu parler? A mon mari, dit la fausse femelle Qui d'un tel pas se sut bieu demêler. Je vous ai vu dans ce lieu vous couler, Ce qui m'a fait douter du badinage.





C'est un grand cas qu'étant homme si sage Vous n'ayez su l'énigme débrouiller! On vous a fait, dites-vous, chevalier; Anparavant vous étier gentilhomme; Vous étes prêtre avecque ces habits. Béni soit Dieu! dit alors le bon-homme: Je suis un sot de l'avoir si mal pris.





## LE SAVETIER.

Un savetier, que nons nommerons Blaise, Prit belle femme, et fat très avisé. Les honnes gens, qui n'étoient à teur aise. S'en vont prier un marchand peu rusé Qu'il leur prétit dessous honne promeuse Mi-maid de grain; ce que le marchand fait. Le treme écha, ce orsuiceir les preuse, Dieu sais pourquoi : le galant, en effet. Crut que par-là baiseroit la commere. Yons avez trop de quei me satisfaire. Ce lui di-il. ¿I sans débourser ries : Accordez-moi ce que vous savez hire. Je songrait, afpond-elle, à la chore : Puis vient trouver Blaise tout aussitôt, L'avertissant de ce qu'on lui propose. Blaise lui dit : Parbieu! femme, il nous faut Sans conp férir rattraper notre somme. Tout de ce pas allez dire à cet homme Qu'il peut venir, et que je n'y suis point. Je veux ici me cacher tout à point. Avant le coup demandez la cédule; De la donner je ne crois qu'il recule : Puis tousserez, afin de m'avertir, Mais haut et clair, et plutôt deux fois qu'nne. Lors de mon coin vous me verrez sortir Incontinent, de crainte de fortune. Ainsi fat dit, ainsi s'exécuta; Dont le mari puis après se vanta; Si que chacun glosoit sur ce mystere. Mieux cut valu tousser après l'affaire, Dit à la belle un des plus gros bourgeois : Vous eussiez en votre compte tous trois. N'y manquez plus, sauf après de se taire. Mais qu'en est-il, or ça, belle, entre nous? Elle répond : Ah! monsieur, croyez-vous Que nous ayons tant d'esprit que vos dames? Notez qu'illec, avec deux autres femmes, Du gros bourgeois l'épouse étoit aussi. Je pense bien, continua la belle, Ou'en pareil cas madame en use ainsi; Mais quoi! chacun n'est pas si sage qu'elle.









# LE PAYSAN

#### QUI AVOIT OPPENSÉ SON SEIGNEUR.

Un payan son seigneur offens: L'histoire dit que c'étoit bagatelle: Et toutfois ce seigneur le tance; Fort rudement. Ce n'est chose nouvelle. Coquin, dit-il, un mérires la hart: Fast son caleul d'y venir bôt ou tard; C'est une fin à tes pareils commune. Mais je suis hon; et de trois princes l'une Tu peux choisir; ou de manger treute autx. Pentends sans hoire et sons prendre repos ; Ou de souffrir trente bons conps de gaules, Bien appliqués sur tes larges épaules ; Ou de payer sur-le-champ cent écus. Le paysan consultant là-dessus : Trente aulx sans boire! ah! dit il en soi-mêm Je n'appris one à les manger ainsi, De recevoir les trente coups aussi, Je ne le puis sans un péril extrême. Les cent écus, c'est le pire de tous. Incertain douc il se mit à genoux, Et s'écria : Pour Dieu, miséricorde! Sou seigneur dit : Qu'on apporte une corde : Quoi! le galant m'ose répondre encor! Le paysan, de peur qu'ou ne le pende, Fait choix de l'ail; et le seigneur commande Que l'on en cueille, et sur-tout du plus fort. Un après un lui-même il fait le compte : Puis, quand il voit que son calcul se monte A la treutaine, il les met dans un plat; Et cela fait, le malheureux pied-plat Prend le plus gros, en pitié le regarde, Mange, et rechigne, ainsi que fait un chat Dont les morceaux sont frottés de moutarde. Il n'oseroit de la langue y toucher. Son seigneur rit, et sur-tout il prend garde Que le galant n'avale sans mâcher. Le premier passe ; aussi fait le deuxieme : Au tiers il dit : Oue le diable v ait part!







#### OUT AVOIT OFFENSÉ SON SEIGNEUR. 35

Bref, il en fut à grand'peine an douzieme, Que s'écriant, Haro! la gorge m'ard! Tôt, tôt, dit-il, que l'on m'apporte à boire ! Son seignenr dit : Ah! ah! sire Grégoire, Vous avez soif! je vois qu'en vos repas Vous humectez volontiers le lampas. Or buvez done, et buvez à votre aise : Bon pron vous fasse! Hola, dn vin, hola! Mais, mon ami, qu'il ne vons en déplaise, Il vous faudra choisir, après cela. Des cent écus ou de la bastonnade. Pour suppléer au défaut de l'aillade. Qu'il plaise donc, dit l'autre, à vos bontes Que les anix soient sur les coups précomptés; Car pour l'argent, par trop grosse est la somme : Où la trouver, moi qui suis nn pauvre homme? Hé bien ! sonffrez les trente horions, Dit le seigneur; mais laissons les oignons. Pour prendre cœur, le vassal en sa panse Longe an long trait, se munit le dedans, Puis souffre nn coup avec grande constance : Au denx, il dit : Donnez-moi patience, Mon donx Jesus, en tous ces accidents : Le tiers est rude ; il en grince les dents, Se courbe tout, et saute de sa place, Au quart, il fait nne horrible grimace; An einq, un eri. Mais il n'est pas an bont; Et e'est grand cas a'il peut digérer tont,

On ne vit one si cruelle aventure. Deux forts paillards ont chacun as baton. Ou'ils font tomber par poids et par mesure, En observant la cadence et le ton. Le malheureux n'a rien qu'une chanson : Grace! dit-il. Mais, las! point de nouvelle; Car le seigneur fait frapper de plus belle, Juge des coups, et tient sa gravité. Disant toujours qu'il a trop de bonté. Le pauvre diable enfin eraint pour sa vie. Après vingt coups, d'un ton piteux il crie : Pour Dieu, cessez : hélas! je n'en puis plus. Son seigneur dit : Payez donc cent écus, Net et comptant : je sais qu'a la desserre Vous êtes dur ; j'en suis fâché pour vous. Si tout n'est prêt, votre compere Pierre Vous en pent bien assister, entre nous. Mais pour si pen vons ne vous feriez tondre. Le malheureux, n'osant presque répondre, Court au magot, et dit : C'est tout mon fait. On examine; on prend un trébuchet. L'eau cependant lui coule de la face : Il n'a point fait encor telle grimace. Mais que lui sert? Il convieut tont payer. C'est grand'pitié quand on fâche son maltre. Ce paysan eut beau s'hamilier: Et, pour un fait assez leger peut-être, Il se sentit enflammer le gosier,

# QUI AVOIT OFFENSÉ SON SEIGNEUR. 37

Vuider la bourse, émoucher les épaules, Sans qu'il lui fût dessus les cent écus, Ni pour les aulx, ni pour les coups de gaules, Fait seulement grace d'un carolus.





## LE MULETIER.

## NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Un roi lombard (les rois de ce pays Viennent souvent volffir à na mémoire): Ce deruier-ci, dont parte en se rois Maltre Boccase auteur de cette listoire, Portoit le nom d'Aguld en son temps. Il épouss Truedeingue la belle, Veuve du roi déraise mort sans enfant. Leppel laisse l'éxt sous la tutele De celui-ci, prince sage et prudent. Nulle beauts d'évoit alors fegalA Twodelingue; et la couche royale De part et d'autre étoit assurément Aussi complete, autant bien assortie Qu'elle fut non, quand messer Capidon En badinant fit choir de son brandon Chez Agiluf, droit dessus l'écurie, Sans prendre garde, et anns se soucier En quel endroit; dont avecque furie Le fue se prit an occur d'un molètier.

Ce muletier étoit homme de mine. Et démentoit en tout son origine, Bien fait et beau, même avant du bon sens. Bien le montra ; car, s'étant de la reine Amourache, quand il eut quelque temps Fait ses efforts et mis toute sa peine Pour se guérir sans ponvoir rien gagner. Le compagnon fit un tour d'homme habile. Maître ne sais meilleur pour enseigner Que Cupidon; l'ame la moins subtile Sous sa férule apprend plus en un jour, Qu'un multre-ès-arts en dix ans aux écoles. Aux plus grossiers, par an chemin bien court, Il sait montrer les tours et les paroles. Le présent conte en est un bon témoin. Notre amoureux ne songeoit, près ni loin, Dedans l'abord à jonir de sa mie. Se déclarer de bouche on par écrit







## LE MULETIER.

N'étoit pas sûr. Si se mit dans l'esprit, Mourat ou non, d'en passer son envie, Puisqu'aussi bien plus vivre ne pouvoit; Et mort pour mort, tonjours mieux lui valoit. Auparavant que sortir de la vie, Éprouver tout, et tenter le hasard. L'usage étoit chez le peuple lombard Que quand le roi, qui faisoit lit à part, Comme tous font, vonloit avec sa femme Aller coucher, seul il se présentoit Presque en chemise, et sur son dos n'avoit Qu'une simerre : à la porte il frappoit Tout doncement; aussitot nue dame Ouvroit sans bruit; et le roi lui mettoit Entre les mains la clarté qu'il portoit, Clarte n'ayant grand'lueur ni grand flamme. D'abord la dame éteignoit en sortant Cette clarté : c'étoit le plus souvent Une lanterne, ou de simples bougies. Chaque royaume a ses cérémonies. Le muletier remarqua celle-ci, Ne manqua pas de s'ajuster sinsi, Se présenta comme c'étoit l'usage, S'étant caché quelque peu le visage. La dame ouvrit dormant plus d'a-demi-Nul eas n'étoit à craindre en l'aventure, Fors que le roi ne vint pareillement. Mais ce jour-là, s'étant heureusement

Mis à chasser, force étoit que nature Pendant la nuit cherchât quelque repos. Le muletier, frais, gaillard et dispos, Et parfumé, se coucha sans rien dire. Un antre point, outre ce qu'avons dit, C'est qu'Agiluf, s'il avoit en l'esprit Quelque chagrin, soit touchant son empire. On sa famille, on pour quelque autre cas. Ne sonnoit mot en prenant ses ébuts. A tont cela Teudelingue étoit faite. Notre amoureux fournit plus d'une traite. (Un muletier à ce jeu vaut trois rois.) Dont Teudelingue entra par plusieurs fois En pensement, et crut que la colere Rendoit le prince outre son ordinaire Plein de transport, et qu'il n'y songeoit pas. En ses présents le ciel est toujours juste; Il ne départ à gens de tous états Mêmes talents. Un empereur auguste A les vertus propres pour commander; Un avocat sait les points décider : An jen d'amour le maletier fait rage. Chacun son fait; unl n'a tout en partage. Notre galant s'étant diligenté, Se retira sans bruit et saus clarté. Devant l'aurore. Il en sortoit à peine, Lorsqu'Agiluf alla trouver la reine, Vonlut s'ébattre, et l'étonna bien fort.

Certes, monsieur, je sais bien, lui dit-elle. Que vous avez pour moi beaucoup de zele; Mais de ce lieu vous ne faites encor Que de sortir : même outre l'ordinaire En avez pris, et beaucoup plus qu'assez. Pour Dieu, monsieur, je vons prie, avisez Que ue soit trop ; votre santé m'est eliere. Le roi fut sage et se douta du tour, Ne sonna mot, descendit dans la cour. Puis de la cour entra dans l'écurie; Jugeant en lui que le cas provenoit D'un muletier comme l'on lui parloit. Toute la troupe étoit lors endormie, Fors le galant, qui trembloit pour sa vie. Le roi n'avoit lanterne ni bougie. En tâtonnant il s'approcha de tous : Crut que l'auteur de cette tromperie Se connoîtroit au battement du pouls. Pas ne faillit dedans sa conjecture : Et le second qu'il tâta d'aventure Étoit son homme, à qui d'émotion. Soit pour la peur, ou soit pour l'action, Le cœur battoit, et le pouls tout ensemble. Ne sachant pas où devoit aboutir Tout ce mystere, il feignoit de dormir. Mais quel sommeil! Le roi, pendant qu'il tremble. En certain coin va prendre des ciseanx Dont on coupoit le crin à ses chevaux.

Faisons, dit-il, au galant une marque. Pour le pouvoir demain connoître mieux. Incontinent de la main da monarque Il se sent tondre. Un toupet de cheveux Lui fut coupé, droit vers le front du sire ; Et cela fait, le prince se retire. Il ouhlin de serrer le toupet. Dont le galant s'avisa d'un secret Qui d'Agiluf gâta le stratagème. Le muletier alla, sur l'heure même, En pareil lieu tondre ses compagnons. Le jour venu, le roi vit ces garçons Sans poil au front. Lors le prince en son âme : Qu'est-ce ci donc! qui croiroit que ma femme Auroit été si vaillante au déduit? Quoi! Teudelingue a-t-elle cette auit Fourni d'ébats à plus de quinze ou seize? Autant en vit vers le front de tondus. Or bien, dit-il, qui l'a fait si se taise : An demeurant, qu'il n'y retourne plus.



## LA SERVANTE JUSTIFIÉE.

NOUVELLE TIRÉE DES CONTES DE LA REINE DE NAVARRE.

BOCACE n'est le seul qui me fournit : le van par fois en une autre boutique. Il est bine vrai que ce divin esprit Plus que pas un me donne de pratique. Mais, comme il faut manger de plus d'un pain, le puise encore en un vienx magasin; Vieux, des plus vieux, où Nouvelles nouvelles con jusqu'in cest, bien déduites et belles Pour la plupart, et de très bonne main. Pour cette fois la crèse de Navarre

#### LA SERVANTE JUSTIFIÉE.

D'un c'érorr mot, maif autant que rare, Entretiendra dans ces vers le lecteur. Voici le fait, quiconque en soit l'auteur : J'y mets du mien selon les occurrences; C'est ma coutume; et, sans telles licences, Je quitterois la charge de conteur. Un homme done avoit belle servante : Il la rendit au jeu d'amour savante. Elle étoit fille à bien armer un lit, Pleine de suc, et donnant appétit; Ce qu'on appelle en françois bonne robe. Par un bean jour, cet bomme se dérobe D'avec sa femme, et d'un très grand matin S'en va trouver sa servante an jardin. Elle faisoit un bouquet pour madame : C'étoit sa fête. Or voyant de la femme Le bonquet fait, il commence à loner L'assortiment, tâche à s'insinuer. S'insinner en fait de chambriere, C'est proprement couler sa main au sein : Ce qui fut fait. La servante soudain Se défendit; mais de quelle maniere? Sans rien gâter : c'étoit une façon Sur le marché; bien savoit sa leçon. La belle prend les flenrs qu'elle avoit mises En un monceau, les jette au compaguon. Il la baisa pour en avoir raison, Tant et si bien qu'ils en vinrent aux prises.







En cet étrif la servante tomba : Lui d'en tirer aussitôt avantage. Le malbeur fut que tout ce beau menage Fut découvert d'un logis près de la. Nos gens n'avoient pris garde à cette affaire. Une voisine appercut le mystere. L'époux la vit, je ne sais pas comment. Nous voilà pris, dit-il à sa servante : Notre voisine est languarde et méchante; Mais ne soyez en crainte aucunement. Il va trouver sa femme en ce moment; Puis fait si bien que, s'étant éveillée, Elle se leve, et sur l'heure habillée, Il continue à jouer son rôlet : Tant qu'à dessein d'aller faire un bouquet La panvre épouse an jardin est menée. La fut par lui procédé de nonveau. Même débat, même jeu se commence. Fleurs de voler, tetons d'entrer en dansc. Elle v prit goût; le ieu lui sembla beau. Somme que l'herbe en fut encor froissée. La pauvre dame alla l'après-dinée Voir sa voisine, à qui ce secret-la Chargeoit le cœur : elle se soulagea Tout des l'abord. Je ne puis, ma commere, Dit cette femme avec un front sévere, Laisser passer sans vous en avertir Ce que j'ai vu. Voulez-vous vous servir

### 48 LA SERVANTE JUSTIFIÉE.

Encor long-temps d'une fill perdun'. A comp de pied, ai j'étois que de rous, le l'euvicersia inisi qu'éte est venne. Je l'euvicersia inisi qu'éte est venne. Commerci éte est estans lerave que nous! Or bien, je sais celui de qui procede citte piufic : apportes - y remede. Tont su plus tôt; cur je vous avertis Que ce matie fautai à la fesiter. Ne sais pourquei, j'ai vn de mon logis. Dans sou juridis voter mari paurlier. Pair la galande; et tous deux se sont mis As giéter quelques femn à la têxe. Ser ce propos l'autre l'aurète soi. Je vous entends, dic-lie, c'étoir moi.

LA VOISIRE.
Voire! écontea le reste de la fête :
Vous ne savez où je veux en venir.
Les bounes gens se sont pris à encillir
Certaines fieurs que baisers on appelle.

C'est encore moi que vous preniez pour elle.

Du jeu des fleurs à celui des tetons Ils sont passés : après quelques façons, A pleine main l'on les a laissé prendre.

LA PEMME.

Et pourquoi non? c'étoit moi. Votre époux

N'a-t-il pas donc les mêmes droits sur vons?

LA VOISINE.

Cette personne enfin sur l'herbe tendre Est trébuehée; et, comme je le croi, Sans se blesser, Vous riez?

r. vous nezr

LA FEMME. C'étoit moi.

LA VOISINE.

Un cotillon a paré la verdure.

LA FIMME. C'étoit le mien.

LA VOISINE. Sans vous mettre en courroux,

Qui le portoit de la fille ou de vous? C'est la le point; car monsieur votre époux Jusques au bout a poussé l'aventure.

LA FEMME.

Oui? c'étoit moi. Votre tête est bien durc!

LA VOISINE.

Ah! c'est assez. Je ne m'informe plus :
J'ai pourtant l'œil assez bon, ce me semble :
J'aurois juré que je les avois vus
Eu ce lieu-là se divertir eusemble.
Mais excusez; et ne la chassez pas.

LA FEMME.

Pourquoi chasser? j'en suis très bien servie.

LA VOISINE.

Tant pis pour vous! c'est justement le cas. Vous en tenez, ma commere m'amie.



# LA GAGEURE DES TROIS COMMERES.

OU SONT DELY NOUVELLES TIRÉES DE BOCCACE.

Arais hou via, trois commerces us jour Scattermenicule leurs tours et promoters. Tootes revient us ami par amour, Et deux técreis au logia les maltreses. L'une disoit : J'ai le roi des maris : Il aire et point de meilleur dans Paris. Sans son congé je vas partout m'ébattre : Avec et troos (je ferrois us plas fin. Il ne fant pas se lever trop matin Pour lai prouver que trois et deux font quatre. Par mon serment! dit une autre aussitöt, Si je l'avois, j'en ferois une étrenne; Car quant à moi, du plaisir ne me chaut. A moins qu'il soit mêlé d'un peu de peine. Votre époux va tout ainsi qu'ou le meue ; Le mien n'est tel, j'en rends graces à Dieu-Bien sauroit prendre et le temps et le lieu, Qui tromperoit à son aise un tel bomme. Ponr tont cela ne croyez que je chomme : Le passe-temps en est d'autant plus doux ; Plus grand en est l'amour des deux parties. Je ne vondrois contre aucune de vous, Oui vous vantez d'être si bien loties. Avoir troqué de galant ni d'époux. Sur ce débat, la troisieme commere Les mit d'accord ; car elle fut d'avis Qu'Amour se plait avec les bons maris, Et veut aussi quelque peine légere. Ce point vidé, le propos s'échanffant, Et d'en conter toutes trois triomphant, Celle-ci dit : Pourquoi taut de paroles? Voulez-vons voir qui l'emporte de nous? Laissons à part les disputes frivoles : Sur nonvenux frais attrapons nos époux, Le moins bon tour payera quelque amende. Nous le voulons, c'est ce que l'on demande, Dirent les deux, 11 faut faire serment Que tontes trois, sans nul déguisement,







Rapporterons, l'affaire étant passée, Le cas au vrai; pais pour le jugement On en croira la commere Macée. Ainsi fut dit, ainsi l'on l'accorda. Voici comment chacune y procéda.

Celle des trois qui plus étoit contrainte Aimoit alors nn bean jeune garcon, Frais, délicat, et sons poil an menton; Ce qui leur fit mettre en jeu cette feinte. Les panvres gens n'avoient de leurs amours Encor joui, sinon par échappées : Tonjours falloit forger de nouveaux tours. Tonjonrs chercher des maisons empruntées. Pour plus à l'aise ensemble se jouer, La bonne dame habille en chambriere Le jonvenceau, qui vient pour se louer, D'nn air modeste, et baissant la paupiere. Du coin de l'œil l'époux le regardoit, Et dans son cœur déja se proposoit De rehausser le linge de la fille. Bien lui sembloit, en la considérant, N'en avoir vu jamais de si gentille. On la retieut, avec peine pourtant. Belle servante, et mari vert-galant, C'étoit matiere à feindre du serupule. Les premiers jours, le mari dissimule, Détourne l'œil, et ne fait pas semblant

De regarder sa servante nouvelle; Mais tôt après il tourna tant la beile, Tant lui donna, tant encor lui promit, Qu'elle seignit à la sin de se rendre ; Et de jeu fait, à dessein de le prendre, Un certain soir la galande lui dit : Madame est mal, et seule elle veut étre Pour cette nuit. Incontinent le maître Et la servante, ayant fait leur marche, S'en vont an lit; et le drôle couché, Elle en cornette et dégraffant sa jupe, Madame vient. Qui fut bieu empêché? Ce fut l'époux, cette fois pris pour dupe. Oh! oh! lui dit la commere en riant, Votre ordinaire est donc trop peu friand A votre gout? ch! par saint Jean! bean sire, Un peu plutôt vous me le deviez dire; l'aurois chez moi toujours eu des tendrons. De celui-ci, pour certaines raisons, Yous faut passer; cherchez autre aventure. Et vous, la belle au dessein si gaillard, Merci de moi, chambriere d'un liard, Je vous readrai plus noire qu'une mûre. Il vous faut donc du même pain qu'a moi l J'en suis d'avis! non pourtant qu'il m'en chaille, Ni qu'on ne puisse en trouver qui le vaille : Graces à Dieu, je crois avoir de quoi Donner encore à quelqu'nu dans la vue;

Je ne suis pas à jeter dans la rue. Laissons ce point : je sais un bon moven : Vous n'aurez plus d'autre lit que le mieu, Voyez nn pen! diroit-on qu'elle y touche? Vite, marchous; que du lit où je conche Sans marebander on prenne le chemin : Vous chercherez vos besognes demain. Si ce n'étoit le scandale et la bonte. Je vous mettrois debors eu cet état. Mais je suis bonne, et ne veux point d'éclat : Puis je rendrai de vous un très bon compte A l'avenir, et vous jure ma foi Que nait et jour vous serez près de moi. Qu'si-je besoin de me mettre en alarmes, Puisque je puis empécher tous vos tours? La chambriere, écoutant ee discours, Fait la honteuse, et jette une ou deux larmes; Prend son paquet, et sort sans consulter; Ne se le fait par deux fois répéter : S'en va jouer un autre personnage; Fait an logis deux métiers tour à tour; Galand de nuit, chambriere de jour, En deux facons elle a soin du ménage. Le pauvre époux se trouve tont beureux Qu'a si bon compte il en ait été quitte. Lni conché seul, notre couple amoureux D'un temps si doux à son aise profite : Rien ne s'en perd; et des moindres moments

Bons ménagers furent nos deox amants, Sachant très bien que l'oo o'y revient gueres.

Voilà le tour de l'une des commercs. L'antre, de qui le mari eroyoit tout, Avecque lui sous uo poirier assise, De son dessein vint aisément à boot. En peu de mots j'eo vas cooter la guise. Leur graod valet près d'eux étoit debout, Garçon bien fait, beau parleur, et de mise, Et qui faisoit les servantes trotter. La dame dit : Je voudrois bien goûter De ce fruit-là : Guillot, monte, et secone Notre poirier, Goillot monte à l'instant. Grimpe qu'il est, le drôle fait semblant Qu'il lui paroît que le mari se joue Avec la femme : aussitôt le valet, Frottant ses venx comme étoppé du fait. Vraiment, monsieur, commence-t-il à dire. Si vous vouliez madame caresser, Un peu plus loio vous pouviez aller rire. Et, moi présent, du moins vous en passer. Ceci me cause une surprise extrême. Devant les gens prendre ainsi vos ébats! Si d'un valet vous ne faites nul cas, Vous vous devez du respect à vous-même. Quel taon voos point? attendez à tantôt : Ces privautés en seroot plus friandes :

Tout auxi-hien, pour le temps qu'il vous fou, Les nuits d'été sont exore sace grandes. Pourquoi re lien? vous seux pour rela Tant de bono lits, nots de chambres si belles. Le dame dit ! Que coste celoi-lià? Le crois qu'il rêce no le prod-li ces nouvelles? Qu'entend es fol avecque ses diuts? Descend, descends, mon ani, in verna, Goillot descend. Bé bien! Ini dit son maître. Nous jouous-nouvelles.

> GUILLOT. Noo pas pour le présent.

LR MARI.

Poor le présent?

GUILLOT.

Ooi, monsieur; je veor être Écorché vif. si toot incontioent

Ecorché vit, si toot incontioent Vous ne baisiez madame sur l'herbette.

LA FEMME,

Mieux te vaudroit laisser cette sornette; Je te le dis; car elle sent les coups. LE MARI.

Noo, noo, m'amie; il faot qu'avec les fous Toot de ce pas par mon ordre on le mette.

Est-ce être fou que de voir ce qu'on voit?

LA FEMME, Et qu'as-tu vu?

GUILLOT. l'ai vu, je le répete.

Yous et monsieur qui dans ce même endroit Jouiez tons denx au doux jeu d'amourette : Si ce poirier n'est peut-être charmé, LA FEMME,

Voire, charmé! tu nous fais un beau conte!

Je le veux voir, vraiment; fout que j'y monte : Vous en surre lientét le vérité. Le malter à peine est sur l'arbre monté, Que le valet embrasse la maftreux. L'époux, qui voit comme l'on se caresse, L'époux, qui voit comme l'on se caresse, Crie, et descend en grandfalle aussibit. Il se rompit le col, ou peut êve faut, pour empcher le suite de l'affaire; Et toutétés il ne put à bien faire Que son honseur en regit quelque échec. Comment d'écil, quoi l'même à mon aspect. Derpat mon aux à mor yeux 'Sinte dame! Que vous faut-il? qu'evra-rous ? dit la femme.

Oses-tu bien le demander encor?

Et ponrquoi non?

LE MARI.

Pourquoi? n'ai-je pas tort
De t'accuser de cette effronterie?

LA FEMME.

Ah! c'en est trop; parlez mieux, je vous prie.

Quoi! ce coquiu ue te caressoit pas?

Moi? vous rêvez.

.....

D'où viendroit donc ce ras? Ai-je perdu la raisou ou la vue?

LA FEMME.

Me croyez-vous de seus si depourvue, Que devaut vous je commisse un tel tour? Ne trouverois-je assez d'heures au jour Pour m'égayer, si j'eu avois euvie?

LE MARI.

Je ue sais plus ce qu'il faut qui'y die,
Notre poirier m'abuse assurément.
Voyons ecor. Duss le même mement
L'Épour remonte, et Guilloir recommeuer.
L'Épour remonte, et Guilloir recommeuer.
Pour cette fois, le mari voit le danse
Sans se fâcher, et devend doncement
Ne cherches plus, leur diei-il, d'avers causes:
Cest or poirier; il est ensorotié.
Puisqu'il diet voir de si vilsiere chores,
Repris la femme, il faut qu'il soit brâlé:
Cours sa logis; die qu'ol se i émes abstre.
Je ne veux plus que cet arbre masdit
Trompe les grane, Le valet bôtier.

Sur le pauvre arbre ils se mettent à quatre. Se demandant l'un l'autre sourdement Quel si grand crime a ce poirier pu faire. La dame dit : Abattes scelement; Quant an surplas, ce n'est pas votre affaire. Par ce moyen la seconde commere Vint au-dessu de ce qu'elle entreprit. Passons au tour que la troisième fit.

Les rendez-vous chez quelque bonne amie Ne lui manquoient non plus que l'ean du puits. La, tons les jours étoient nouveaux déduits : Notre donzelle y tenoit sa partie. Un sien amant étoit lors de quartier. Ne crovant pas qu'nu plaisir fût entier S'il n'étoit libre, à la dame propose De se tronver seuls ensemble une nuit. Deux, lui dit-elle; et pour si peu de chose Vons ne serez nullement éconduit. Ja de par moi pe manquera l'affaire. De mon mari je sauraj me défaire Pendant ce temps, Aussitöt fait que dit. Bon besoin eut d'être femme d'esprit; Car pour époux elle avoit pris un homme Oui ne faisoit en voyage grands frais: Il n'alloit pas querir pardons à Rome, Quand il pouvoit en rencontrer plus près : l'out au rehours de la bonne donzelle,

Qui, pour montrer sa serveur et son zele. Tonjours alloit au plus loin s'en pourvoir. Pélerinage avoit fait son devoir Plus d'une fois; mais c'étoit le vieux style : Il lui falloit, pour se faire valoir, Chose qui fût plus rare et moins facile. Elle s'attache à l'orteil des ce soir Un brin de fil qui rendoit à la porte De la maison; et puis se va coucher Droit an côté d'Henriet Berlinguier; (On appeloit son mari de la sorte). Elle fit tant, qu'Henriet se tournant Sentit le fil, Aussitôt il soupconne Quelque dessein, et, sans faire semblant D'être éveillé, sur ce fait il raisonne; Se leve enfin et sort tout doucement, De bonne foi son épouse dormant, Ce lui sembloit; suit le fil dans la rue, Conclut de la que l'on le trahissoit; Que quelque amant que la donzelle avoit Avec ce fil par le pied la tiroit, L'avertissant ainsi de sa venue : Que la galande aussitôt descendoit. Tandis que lui pauvre mari dormoit, Car autrement, pourquoi ce budinage? Il falloit bien que messer cocuage Le visitât ; honneur dont, à son sens, Il se seroit passé le mieux du monde. t

Dans ce penser il s'arme insqu'aux dents; Hors la maison fait le gnet et la ronde, Pour attraper quiconque tirera Le brin de fil. Or le lecteur saura Que ce logis avoit sur le derriere De quoi pouvoir introduire l'ami : Il le fut donc par une chambriere. Tout domestique, en trompant un mari, Pense gagner indulgence pléniere, Tandis qu'aiusi Berlinguier fait le guet, La bonne dame et le jeune muguet En sont any mains, et Dieu sait la maniere. En grand soulas cette nuit se passa. Dans leurs plaisirs rien ne les traversa : Tout fut des mieux, graces à la servante, Qui fit si bien devoir de surveillante, Que le galand tout à temps délogea. L'époux revint quand le jour approcha, Reprit sa place, et dit que la migraine L'avoit contraint d'aller coucher en hant, Deux jours après, la commere ne faut De mettre un fil; Berlingnier aussitôt, L'avant senti, rentre à la même peine, Court à son poste, et notre amant au sien, Renfort de joie; on s'en tronva si bien, Qu'encore un coup on pratiqua la ruse; Et Berlinguier prenant la même excuse Sortitencore et fit place à l'amant,

Autre renfort de tont contentement. On s'en tint là. Leur ardeur refroidie. Il en fallut venir an dénouement ; Trois aetes eut sans plus la comédie. Sur le minuit l'amant s'étant sauvé. Le brin de fil aussitôt fut tiré Par un des siens, sur qui l'époux se rue, Et le contraint, en occupant la rue, D'entrer eliez lui le tenant au collet. Et ne sachant que ce fût un valet. Bien à propos lui fut donné le change, Dans le logis est un vacarme étrange. La femme accourt au bruit que fait l'epoux. Le compagnon se jette à leurs genons : Dit qu'il venoit trouver la chambriere; Ou'avec ee fil il la tiroit à soi Pour faire ouvrir; et que depuis naguere Tous deux s'étoient entredonné la foi. C'est donc cela, poursuivit la commere En s'adressant à la fille, en colere, Que l'autre jour je vons vis à l'orteil Un brin de fil : je m'en mis un pareil, Pour attraper avec ce stratagême Votre galand. Or bien, c'est votre époux : A la bonne henre! il faut cette nuit même Sortir d'iei. Berlingnier fut plus doux, Dit qu'il fallnit au lendemain attendre. On les dots l'un et l'antre amplement :

### LA GAGEURE, ETC.

64

L'époux, la fille; et le valet,... l'amant: Pais au moutier le conple s'alla readre, Se connoissant tous deux de plus d'un jour. Ce fut la fin qu'eut le troisieme tour.

Lequel vant mieux? Pour moi, je m'en rapporte.
Macée, ayamt pouvoir de décialer,
Ne ant à qui la victoire accorder,
Taut cette affaire à résondre étoit forte.
Toutes avoient en raison de gager.
Le procès pend, et pendra de la sorte
Le procès pend, et pendra de la sorte



# LE CALENDRIER DES VIEILLARDS.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

P.L. or d'ane fois je me suin étonné Que ce qui fait la paix da mariage En est le point le moins considéré Lorsque l'on met ane fille en ménage. Les pere et mere oat pour objet le bien; Tont le surplus, ils le comptent pour rien; Jeunes tendrons à vicillards apparien; Et cependant je vois qu'ils se soucient D'avoir chevaux à leur char attelés De même taille, ent mêmes chienes couples: Ainsi des bœufs, qui de fore e pareille Sout toujours pris; car ce seroit merveille Si sans cela la charrue alloit bieu. Comment pourroit celle din mariage Ne mal aller, étant un attelage Qui bien souvent ne se rapporte en rien? Pen yas contre un exemple notable.

On sait qui fut Richard de Quinzica, Qui mainte fête à sa femme allégna, Mainte vigile et maint jour fériable. Et dn devoir erut s'échapper par-là. Très lourdement il erroit en cela. Cettui Richard étoit juge dans Pise, Homme savant en l'étude des lois, Riche d'ailleurs, mais dont la barbe grise Montroit assez qu'il devoit faire chuix De quelque femme à-peu-près de même âge; Ce qu'il ne fit, prenant en mariage La mieux séante et la plus jeune d'ans De la cité : fille bien alliée, Belle sur-tont : c'étoit Bartholomée De Galandi, qui parmi ses parents Ponvoit compter les plus gros de la ville. En ce ne fit Richard tour d'homme babile; Et l'on disoit communement de lui Que ses enfants ne manqueroient de peres, Tel fait métier de conseiller autrui.







Qui ue voit goutte eu ses propres affaires. Quiuzica donc n'ayaut de quoi servir Un tel oiseau qu'étoit Bartholomée, Pour s'excuser, et pour la coutenir, Ne rencontroit point de jour en l'aunée, Selou sou compte et son caleudrier, Où l'ou se pût saus scrupule appliquer Au fait d'hymen; chose aux vieillards commode, Mais dont le sexe althorre la méthode. Quaud je dis point, je veux dire très peu : Eucor ce peu lui donnoit de la peine. Toute eu férie il mettoit la semaiue. Et bien souveut faisoit venir en jeu Saiut qui ue fut jamais dans la légeude. Le vendredi, disoit-il, nons demande D'autres pensers, ainsi que chacun sait : Pareillement il faut que l'on retranche Le samedi, non saus juste sujet, D'autant que c'est la veille du dimauche, Pour ce dernier, c'est un jour de repos. Quant au lundi, je ne tronve a propos De commencer par ce point la semaine; Ce n'est le fait d'une âme bien chrétieune Les autres jours autrement s'excusoit : Et quaud veuoit aux fêtes solemnelles, C'étoit alors que Richard triomphoit, Et qu'il donnoit les leçons les plus belles. Long-temps devant toujours il s'abstenoit;

#### LE CALENDRIER

68

Long-temps après il en usoit de même; Aux quatre-temps autant il en faisoit, Sans oublier l'avent ni le carème. Cette saison pour le vieillard étoit Un temps de Dien; jamais ne s'en lassoit. De patrons même il avoit une liste : Point de quartier pour un évangéliste, Pour un apôtre, on bien pour un docteur : Vierge n'étoit, martyr et confesseur, Qu'il ne chommàt; tons les savoit par cœur. Que s'il étoit au bout de son scrupule, Il alléguoit les jours malencontreux, Puis les bronillards, et puis la canicule, De a'exeuser u'étant jamais honteux. La chose ainsi presque toujours égale, Quatre fois l'an, de grace spéciale, Notre docteur régaloit sa moitié, Petitement: eufin e'étoit nitié. A cela près, il traitoit bien sa femme . Les affiguets, les habits à changer, Joyaux, bijoux, ne manquoient à la dame. Mais tout cela n'est que pour amuser Un peu de temps des esprits de poupée : Droit au solide alloit Bartholomée. Son seul plaisir dans la belle saison, C'étoit d'aller à certaine maison Que son msri possédoit sur la côte : Ils y courboient tous les huit jours sans faute,

La, quelquefois sur la mer ils montoient, Et le plaisir de la pêche goûtnient, Sans s'elnigner que bien peu de la rade. Arrive done qu'nn jnnr de promenade Bartholomée et messer le docteur Prennent chacun nne barque à pêcheur, Sortent sur mer; ils avoient fait gageure A qui des deux auroit plus de bonhenr, Et tronveroit la meilleure aventure Dedans sa pêche, et n'avoient avec eux. Dans chaque barque, en tout, qu'un homme ou deux, Certain corsaire apercut la chaloupe De notre éponse, et vint avec sa troupe Fundre dessus, l'emmena bien et bean; Laissa Richard : soit que près du rivage Il n'osat pas hasarder davantage; Soit qu'il craignlt qu'ayant dans son vaisseau Nntre vieillard, il ne pût de sa proie Si bien jnuir; car il aimoit la joie Plus que l'argent, et tonjours avnit fait Avec hunneur son métier de corsaire : An jeu d'amonr étoit hnmme d'effet, Ainsi que sont gens de pareille affaire. Gens de mer sont toniours prêts à bien faire. Ce qu'on appelle antrement bons garçons : On n'en voit point qui les fêtes allegne. Or tel étoit celui dant nous parlons, Ayant pour num Pagamin de Monegue.

La belle fit son devoir de pleurer Un demi-jour, tant qu'il se pat étendre : Et Pagamin de la réconforter: Et notre épouse à la fin de se rendre. Il la gagna : bien savoit son métier. Amour s'en mit. Amour, ce bon apôtre. Dix mille fois plus corsaire que l'antre. Vivant de rapt, faisant peu de quartier. La belle avoit sa rancon toute prête : Très hieu lui prit d'avoir de quoi payer; Car là n'étoit ni vigile ni fête, Elle oublia ce beau calendrier Rouge par-tout et sans nul jour ouvrable : De la ceinture on le lui fit tomber ; Plus n'en fut fait mention qu'à la table. Notre légiste eut mis son doigt au feu Que son éponse étoit toujours fidele, Entiere et chaste; et que, moyennant Dieu. Pour de l'argent on lui rendroit la belle, De Pagamin il prit un sanf-conduit, L'alla trouver, lui mit la carte blanche. Pagamin dit : Si je n'ai pas bon bruit. C'est à grand tort; je veux vons rendre franche Et sans rançon votre chere moitié. Ne plaise à Dieu que si belle amitié Soit par mon fait de désastre ainsi pleine! Celle pour qui vous prenez tant de peine Vons reviendra selon votre désir.

Je ne veux point vous vendre ce plaisir. Faites-moi voir seulement qu'elle est vôtre : Car si j'allois vous en rendre quelque autre. Comme il m'en tombe assez entre les mains. Ce me seroit une espece de blame. Ces jours passés je pris certaine dame Dont les cheveux sont quelque peu châtains, Grande de taille, en bon point, jeune et fralche. Si cette belle, après vous avoir vu, Dit être à vous, c'est autant de couclu : Reprenez-la, rien ne vous en empêche. Richard reprit : Yous parlez sagement, Et me traitez trop généreusement. De son métier il faut que chacun vive : Mettez un prix à la pauvre captive, Je la paierai comptant, sans hésiter, Le compliment n'est ici nécessaire : Voila ma bourse, il ne faut que compter. Ne me traites que comme on pourroit faire En pareil cas l'homme le moins connu. Seroit-il dit que vous m'eussiez vaincu D'honnéteté? non sera, sur mon ame : Vous le verrez. Car, quant à cette dame, Ne dontez point qu'elle ne soit à moi. Je ne veux pas qué vous m'ajoutiez foi, Mais aux baisers que de la pauvre femme Je recevrai; ne craignant qu'un seul point,

C'est qu'à me voir de joie elle ne menre.

On fait venir l'épouse tout-à-l'heure, Qui froidement, et ne s'émouvant point, Devant ses yeux voit son mari paroitre. Sans témoigner seulement le connoître, Non plus qu'un homme arrivé du Pérou, Voyez, dit-il, la pauvrette est honteuse Devant les gens; et sa joie amoureuse N'ose éclater : soyez sur qu'a mon cou, Si j'étois seul, elle seroit sautée. Pagamin dit : Qu'il ne tienne à cela : Dedans sa chambre allez, conduisez-la. Ce qui fut fait ; et, la chambre fermée, Richard commence : Eh! là, Bartholomée, Comme tu fais ! je suis ton Quinzica, Toujours le même à l'endroit de sa femme. Regarde-moi, Tronves-tu, ma chere ame. En mon visage un si grand changement? C'est la douleur de ton enlèvement Oui me rend tel; et toi seule en es cause. T'ai-je jamais refusé nulle chose, Soit pour ton jen, soit pour tes vêtements? En étoit-il quelqu'une de plus brave? De ton vouloir ne me rendois-je esclave? To le seras, étaut avec ces gens, Et ton honneur, que crois-tu qu'il devienne? Ce qu'il ponrra, répondit brusquement Bartholomée. Est-il temps maintenant D'en avoir soin? s'en est-on mis en peine

Quand, malgré moi, l'on m'a jointe avec vons, Vous, vieux penard; moi, fille jeune et drue, Qui méritois d'être na peu mieux pourvue, Et de goûter ce qu'hymen a de doux? Pour cet effet j'étois assez aimable, Et me trouvois aussi digne, entre nous, De ces plaisirs, que j'en étois capable. Or est le cas allé d'autre façon, J'ai pris mari qui pour toute chanson N'a jamais eu que ses jours de férie; Mais Pagamin, sitôt qu'il m'eut ravie, Me sut donner bien une antre leçon, l'ai plus appris des choses de la vie Depuis deax jours, qu'en quatre ans avec vous. Laissez-moi donc, monsieur mon cher époux ; Sur mon retonr n'insistez davantage. Calendriers ne sont point en usage Chez Pagamin, je vous en avertis, Yous et les mieus avez mérité pis; Yous, pour avoir mal mesuré vos forces En m'épousant; eux, pour s'être mépris, En préférant les légeres amorces De quelque bien à cet autre point-là. Mais Pagamin pour tous y ponrvoira. Il ne sait loi, ni digeste, ni code, Et cependant très bonne est sa méthode, De ce matin lui-même il vous dira Du quart en sus comme la chose en va. 1

## 74 LE CALENDRIER DES VIEILLARDS.

Un tel aveu vous surprend et vous touche : Mais faire ici de la petite bouche Ne sert de rien ; l'on h'en croira pas moins. Et puisqu'enfin nous voici sans témoins, Adieu vons dis, vous et vos jours de fête. Je suis de chair; les habits rien n'y font : Vous savez hien, monsieur, qu'entre la tête Et le talon d'autres affaires sont, A tant se tut. Richard, tombé des nues, Fut tont heureux de ponvoir s'en aller. Bartholomée, ayant ses hontes bues, Ne se fit pas tenir pour demeurer, Le pauvre éponx en eut tant de tristesse, Outre les manx qui snivent la vicillesse. Qu'il en mourut à quelques jonrs de là , Et Pagamin prit à femme sa veuve. Ce fut bien fait : nul des deux ne tomba Dans l'accident du pauvre Quinzica, S'étant choisis l'un et l'autre à l'épreuve. Belle leçon pour gens à cheveux gris! Sinon qu'ils soient d'humeur accommodante . Car, en ce cas, messieurs les favoris Font leur ouvrage, et la dame est contente.



### A FEMME AVARE GALAND ESCROC.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Qu'ex homme soit plamé par des coquettes, Ce a'est pour faire au miracle crier, Cratis est mort; plan d'amour ann payer : En heux louis se content les fluurrites, Ce que je dis, des coquettes s'entend. Pour notre homneur, si me faut-il pourtant Montrer qu'on peut, mondutant leur adresse En attraper sa moiss une eatre creet, El lui jouer quelque tour de souplesse. Le choisirsi pour exemple Gulphar. Le drôle fit un trait de franc soudard : Car aux faveurs d'une belle il eut part Sans débourser, escroquant la chrétienne. Notez ceci, et qu'il vous en souvienne, Galands d'épée; encor bien que ce tour Pour vous styler soit fort peu nécessaire : le tronverois maintenant à la conr Plus d'un Gulphur, si j'en avois affaire. Celui-ci done chez sire Gasparin Tant frédpenta, qu'il devint à la fin De son épouse amoureux sans mesure, Elle étoit jeune et belle créature; Plaisoit braucoup, fors un point qui gltoit Toute l'affaire, et qui seul rebutoit Les plus ardents : c'est qu'elle étoit avare. Ce n'est pas chose en ce siecle fort rare-Je l'ai ja dit, rien n'y font les soupirs ; Celui-là parle une langue barbare, Qui l'or en main n'explique ses desirs. Le jeu, la jupe, et l'amour des plaisirs, Sont les ressorts que Cupidon emploie : De leur boutique il sort chez les François Plus de coens que du cheval de Troie Il ne sortit de héros autrefois, Pour reveuir à l'hameur de la belle, Le compagnon ne put rien tirer d'elle, Qu'il ne parlât. Chaeun sait ce que c'est Que de parler; le lectenr, s'il lui plaît,







Me permettra de dire ainsi la chose, Gulphar dunc parle, et si bien qu'il propose Deux cents écus. La belle l'éconta; Et Gasparin a Golphar les prêta, (Ce fut le bon,) puis aux champs s'en alla, Ne sonpronnant aucunement sa femme. Gulphar les donne en présence de gens, Vnila, dit-il, deux cents écus comptants, Qu'à votre époux vous dannerez, madame. La belle crut qu'il avait dit cela Par politique, et pour jouer son rôle. Le lendemain elle le régala Tout de son mieux, en femme de parole. Le drôle en prit, ce jour et les suivants, Pour son argent, et même avec usore. A bon payeur on fait bonne mesure. Quand Gasparin fut de retnur des champs, Gulphar lui dit, son épouse présente : J'ai votre argent à madame rendu, N'en ayant eu pour une affaire prgente Aucun besoin, comme je l'avois crn : Déchargez-en votre livre, de grace. A ce propos, aussi froide que glace, Notre galande avnua le recu, Qu'eût-elle fait? on eût prouvé la chose. Son regret fut d'avoir enflé la dose De ses saveurs : e'est ee qui la sâchoit, Voyez un pen la perte que e'étnit!

#### 78 A FEMME AVARE GALAND ESCROC.

En la quittant, Gulphar alla tout droit Conter ce cas, le corner par la ville, Le publier, le précher sur les toits. De l'en blâmer il seroit inutile: Ainsi vit-on chez nons autres François.



## ON NE S'AVISE JAMAIS DE TOUT.

CONTE TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES.

Carrary jaloux, ne dormant que d'nn evil, Interdisoit tout commerce à sa femme. Dans le dessein de prévenir la dame, Il avoit fait un fort ample recueil be tous les tours que le sexe sait faire. Pauvre ignorant : comme si cette affaire Yétoit nue hydre, a parler franchement: Il captivot às femme cependant; De ses chereux vonloit savoir le nombre, La fásoit suirer, à toute heure, en tous lieux

#### NO ON NE S'AVISE JAMAIS DE TOUT.

Par une vieille au corps tont rempli d'yeux, Qui la quittoit aussi peu que son ombre. Ce fon tenoit son recneil fort entier : Il le portoit en guise de psantier, Crovant par-la cocuage hors de gamme. Un jour de sête, arrive que la dame, En revenant de l'église, passa Près d'un logis, d'où quelqu'an lui jeta Fort à propos plein un panier d'ordure. On s'excusa. La pauvre créature, Toute vilaine, entra dans le logis. Il lui fallut dépouiller ses habits. Elle envoya quérir une antre jupe, Dès en entrant, par cette douagna, Qui hors d'haleine à monsieur raconta Tont l'accident, l'oin! dit-il, celui-la N'est dans mon livre, et je suis pris pour dupe : Que le recueil au diable soit donné! Il disoit bien : car on n'avoit ieté Cette immondice, et la dame gâté, On'afin qu'elle efit queigne valable excuse Pour éloigner son dragon quelque temps. Un sien galand, ami de la-dedans, Tout aussitôt profits de la ruse. Nons avons bean sur ce sexe avoir l'oril : Ce n'est coup sûr encontre tous esclandres. Maris jaloux, brûlez votre recueil, Sur ma parole, et saites-en des cendres.









## LE GASCON PUNI.

## NOUVELLE.

Us Gascon, pour Atte vanté
De poséder extaine helle,
Fut puni de sa vanié
Put puni de sa vanié
De poséder de la faction de la faction de la vanié
Il se vantoi à faux, et ne posédoit rien.
Mais quoi! tout médisant est prophete en ce monde :
On croit le mad d'abord; mais à l'égard du bien,
Il faut que la vue ce réponde.
Le dame expendent du Gascon se moquoit;

Même au logis pour lui rarement elle étoit ;

#### LE GASCON PUNI.

82

Et bien souvent qu'il la traitoit
D'incomparable et de dirine,
La belle aussités tenfuyoits,
S'allant sauver chez as voisine.
Elle avois philis; son voisin, Earilas;
La voisine, Cloris; le Gacon, Borilas;
La voisine, Cloris; le Gacon, Borilas;
Ce Damon, de Cloris, à er que dit l'histoire,
Elle bien aussi niné, gland, comme on vondra,
Quelque chose de plus encer que tont cela.
Pour Philis, son humers libre, guie et sincere,

Sans secret et sans passion.
On ignoroit le prix de 18 possession 2
Seulement à l'user cluscun la croyoit bonne,
Elle approchoit ringt ans, et renoit d'enterrer
Un mari, de ceux-la que l'on perd sans pleurer,
Vieux barbon qui laisoit d'écus plein une tonne.
El mille aerdoit de l'accession une tonne.

Montroit qu'elle étoit saus affaire,

En mille endroits de sa personne La belle avoit de quoi mettre un Gascon aux cicux, Des attrist par-densus les yeux, Je us usis quel air de paneelle, Mais le ceure tant soit peu rebelle, Rébelle tontefois de la bonne façon : Voils Philis, Quant se Gascon, Il étoit Gascon, évent tout dire. Je laises à penner ai le aire

Importuna la veuve, et s'il fit des serments.







Ceux des Gascons et des Normands Passent peu pour mots d'erangile. C'étoit pourtant chose facile De croire Dorilas de Philis annoureux; Mais il vouloit annis que l'on le crât heureux. Philis, dissimulant, dit na jour a cet bomme:

Je veux un service de vous :
Ce n'est pas d'aller jusqu'à Rome ;
C'est que vous nous aidiez à tromper nn jalouz
La chose est sans péril, et même fort aisée.

Nous voulons que cette nuit-ci Vous couchiez avec le mari De Cloris, qui m'en a price.

Avec Damon s'étant brouillée, Il leur fant une nuit entière, et par-delà, Pour déméler entre eux tout ce différent là.

Notre but est qu'Eurilas pense, Vous sentant près de lui, que ce soit sa moitié. Il ne lui touche point, vit dedans l'abstinence, Et, soit par jalousie ou bien par impuissance,

Et, soit par jaiousse ou bien par impmissance, A retranché d'bymen certains droits d'amitié; Ronfle tonjours, fait la nuit d'une traite : C'est assez qu'en son lit il trouve une corrette :

Nons vons ajusterons; enfin, ne eraignen rien: Je vous récompenserai bien. Pour se rendre Philis na peu plus favorable, Le Gascon eut couché, dit-il, avec le diable.

La nuit vient : on le coeffe, on le met au grand lit;

On éteint les flambeaux; Eurilas prend sa place. Du Gascon la peur se saisit; Il devient aussi froid que glace; N'oscroit tousser ni cracher,

Beaucoup moins encor s'approcher; Se fait petit, se serre, an bord se va nicher, Et ne tient que moitié de la rive occupée; Je cross qu'on l'auroit mis dans un fontreau d'épéc Son coucheur cette nuit se retourns cent foit; Et jusques sur le mer lui porta certains doigts

Que la peur lui fă troaver rudes. Le pin de sei sinquitude. Cest qu'il craignoit qu'enfa na caprice amoureux. Ne pêtă ce amari 1: tele eas not dangereux, Lorque l'un des conjoints se seu priré du nomme. Lorapor l'un des conjoints se seu priré du nomme. L'on approchoit un pied, l'on étendoit un bras: Il crut même sestit la barbe d'Euralis, Mais vaici quelque chose à mon sens de terrible. Une souncté choit pirrès du cheret da lit :

Eurilas de sonner, et faire un bruit horrible. Le Gascon se pâme à ce bruit, Cette fois-là se croit détruit, Fait un vœu, renonce à sa dame, Et songe au salut de son eme.

Personne ne venant, Eurilas s'endormit. Avant qu'il fût jour on ouvrit; Philis l'avoit promis : quand voici de plus bell Un fambens, combié de tous maux. Le Gassen, sprie sent resurus, Se fit bien levé suns chandelle. So petre étoit alors un point tout saueri. On approche du lit. Le pauvre homme éclaire Prie Eurilia spril lai pardonne. Je le veux, dit une personne. Je le veux, dit une personne. D'un ton de vois rempié d'appax. C'écit Philis, qui d'Eurilla Acute un la place, et qui saus trop attender Tout en chemise s'alla rendre Dans les bras d'ectoris qu'avecnomagnoir Damos : C'écit, dis-je, Philis, qui conta de Gasson La peine et le fregree retrière;

Et qui, pour l'obliger à se tuer soi-même. En lui montrant ce qu'il avoit perdu. Laissoit son sein à demi nu.



# LA FIANCÉE DU ROI DE GARBE.

### NOUVELLE.

Le n'est rien qu'on ne conte en diverses faronn:

On abuse du vrai comme on fait de la feinte:
De la souffer sur récits qui passent pour channons:
Chacun y met du sien sans scrupple et sans crainte:
Mais aux évènements de qui la vérité
Importe à la postérité,
Tels abus méritent censure.
Le fait d'Alaciel set d'une nutre nature.

Le fait d'Alaciel est d'une autre nature,
Je me suis écarté de mon original.
Ou en pourra gloser; on pourra me mécroire:

Tont cela n'est pas un grand mal; Alaciel et sa mémoire

Ne sauroient guere perdre à tont ce changement. J'ai snivi mon auteur en deux points seulement :

Points qui font véritablement Le plus important de l'histoire,

L'un est que par huit mains Alaciel passa Avant que d'entrer dans la boune :

L'autre, que son fiancé ne s'eu embarrassa, Ayant peut-être en sa personne

De quoi négliger ce point-lé. Quoi qu'il en soit, la belle en ses traverses,

Accidents, fortunes diverses, Eut beaucoup à souffrir, beaucoup à travailler,

Changea huit fois de chevalier. Il ne faut pas ponr cela qu'on l'accuse : Ce n'étoit après tout que bonne intention,

Gratitude on compassion,

Crainte de pis, honnéte excuse.

Elle n'en plut pas moins aux yeux de son fiance. Veuve de buit galants, il la prit pour pucelle, Et daus son erreur par la belle

Apparemment il fut laissé. Qu'on y puisse être pris, la chose est toute claire; Mais après huit, c'est une étrauge affaire! Je me rapporte de cela

A quiconque a passé par-là.







Zair, soudan d'Alexandrie, Aima sa fille Alaciel

Un peu plus que sa propre vie.

Aussi ce qu'on se peut figurer sous le ciel

De bon, de bean, de charmant et d'aimable.

D'accommodant, j'y mets encor ce point.

La rendoit d'autant estimable :

En cela je n'augmente point.

Au bruit qui conroit d'elle en toutes ses provinces.

Mamolin, roi de Garbe, en devint amonreux.

Il la fit demander, et fint assez heurenx

Pone l'emporter sur d'autres prince. La belle ainnit déji, mais on n'en savoit rien : Filles de sang royal ne se déclarent gueres; Tontse passe en leur œur : cela les fârbe hien. Cer elles sont de bair ainsi que les bergeres. Hispal, jenne seigneur de la cour da sondan, Bien fait, prien de mêtrie, honneur de l'alocran, Plaioti fort à la dame; et d'un commun martyre Tous deux britoient, sans our se le dire;

Ou, s'îla se le disoient, ce n'étoit que des yenx.
Comme îls en étoient là, l'on accorda la belle.
Il fallut se résouder à partir de ces lieux.
Zair fit embarquer son amant avec elle,
S'en fier à quelque autre eût peut-être été mieux.
Après hait jours de traite, un vaissean de corsaires,

Ayant pris le dessus du vent, Les attaqua : le combat fut sanglant; Chacun des deux partis y fit mai ses affaires.

Les assaillants, faits aux combats de mer,
Étoient les plus experts en l'art de massacrer;
Joignoient l'adresse au nombre: Hispal par sa vaillance
Tenoit les choses en balance.
Vingt corsaires pourtant monterent sur son bord.

Grifonio le gigantesque
Conduisoit l'horreur et la mort
Avecque cette soldatesque.
Hispal en un moment se vit environné:

Maint consuire sentit son bras déterminé :

De ses yeux il sortoit des éclairs et des fannnes.

Cependant qu'il était au combat acharné,

Grifonio courut à la chambre des fenanes.

Il savoit que l'infante étoit dans ce vaisseau;

Et, l'ayant destinée à ses plaisirs infânnes,

Il l'emortoit comme un moisean :

Mais la charge pour lui a'étant pas soffissante,
Il pri assai la cassette aux bijoux,
Aux dismants, sux témoignages doux
Que reçoit et garde ane amante :
Car quelqu'un m'a dit, entre nous,
Qu'Hispal en ce voyage avoit fait à l'infante
Un aven dout d'abord elle parut contente,
Paste d'avoir le temps de s'en nettre en courroux.

Le malheurenx corsaire, emportant cette proie, N'en cut pas long-temps de la joie, Un der vissenut, quoiqu'il flat secreché, S'étant qu'ipet pen dischél. Comme Grifonio passoit d'un bord à l'autre, Comme Grifonio passoit d'un bord à l'autre, Un pied aux on autre, un sur celui d'Hispal, Le héros d'un revers coupe en deux l'asimal : Per dat torce combe en l'en dissait a patendere. El reniant Mhlom, jupin, et l'arragant, Arce maist autre d'en no moine stravagant; Part d'enseure ser pieds en la même posture. On autrei ris d'Eventage.

Si la belle avec lui n'eût tombé dedans l'eao. Hispal se jette après : l'un et l'autre vaisseau, Mal-mené du combat, et priré de pilote, Au gré d'Éole et de Neptune flotte.

La mort fit lâcher prise au géant pourfeudu. L'infante, par sa robe en tombant sontenne, Fut bientôt d'Hispal secourue,

Nager vers les vaisseaut etit été temps perdu;
Ils étoient presque à demi-mille :
Ce qu'il juge de plus facile,
Fut de gagner certuins rochers
(Ui d'ordinaire étoient la petre des nochers,
Et furent le alut d'Hispal et de l'infante.
Aurans ont assuré, comme choice constante,
Que même da privil la seastet deshappa;

Qu'à des cordons étant pendue, La belle après soi la tira; Antrement elle étoit perdue. Notre nagenr avoit l'infante sur son dos. Le premier roc gagné, non pas sons quelque peine. La crainte de la faim suivit celle des flots; Nul vaisseau ne parut sur la liquide plaine. Le jour s'acheve: il se passe une nuit:

Point de vaisseau près d'eux par le hasard conduit; Point de quoi manger sur ces roches. Voilà notre couple réduit

A sentir de la faim les premieres approches; Tons deux privés d'espoir, d'antant plus malbeureux Qu'aimés aussi hien qu'amoureux

lls perdoient doublement en leur mésaventure. Après s'être long-temps regardés sans parler, Hispal, dit la princesse, il se fant consoler : Les pleurs ne peuvent rien près de la parque dure :

Nons n'en monrrons pas moins : mais il dépend de nous D'adoucir l'aigreur de ses coups ; C'est tout ce qui nous reste en ce malheur extrême. Se consoler ! dit-il; le peut-on quand on sime?

Se consoier: (nt-11) to peut-on quand on nime?

Ah! si.,.. Mais non, madame, il n'est pas à propos

Que vous nimiez; vous seriez trop à plaindre.

Je brave à mon égard et la faim et les flots:

Mais, jetant l'œil sur vous, je trouve tout à craindre. La princesse, à ces mots, ne se put plus contraindre : Pleurs de couler, soupirs d'être poussés.

Regards d'être an ciel adressés, Et puis sanglots, et pais soupirs encore En ce même langage Hispal lui repartit, Tant qu'enfin un baiser suivit : S'il fut pris on donné, c'est ce que l'on ignore. Après force vœux impuissants,

Le héros dit : Puisqu'en cette sventure Mourir nons est chose si sûre.

Qu'importe que nos corps des oiseaux ravissants Ou des monstres marins deviennent la pâture? Sépulture pour sépulture,

La mer est égale, à mon seus.

()u'attendons-nous ici qu'une fin languissante?

Scroit-il point plus à propos

De nous abandonner aux flots?

J'ai de la force encor; la côte est peu distante; Le vent y pousse; essayons d'approcher;

> Passons de rocher en rocher : J'en vois beauconp où je puis prendre baleine.

Alaciel s'y résolut sans peine. Les revoils sur l'onde sinsi qu'auparavant,

La cassette en laisse suivant,

Et le nageur, poussé du vent, De roc en roc portant la belle :

Façon de naviguer nouvelle.

Avec l'aide du ciel et de ces reposoirs, Et du dieu qui préside aux liquides manoirs,

Hispal n'en pouvant plus de faim, de lassitude, De travail, et d'inquiétude,

(Non pour lui, mais pour ses amours), Après avoir jeuné deux jours,

Prit terre à la dixieme traite, Lui, la princesse, et la cassette. Pourquoi, me dira-t-ou, nous ramener tonjours Cette cassette? est-ce une circoustance Qui soit de si graude importance? Oui, selon mon avis; on va voir si j'ai tort. Je ne prends point ici l'essor, Ni n'affecte de railleries. Si l'avois mis nos gens à bord Sans argent et sans pierreries, Seroient-ils pas demenres court? On ne vit ni d'air ni d'amour. Les amants out beau dire et faire. Il en faut revenir tonjours au nécessaire, La cassette y pourvut avec maiut diamaut, Hispal veudit les uus, mit les autres eu gages ; Fit achat d'un château le long de ces rivages : Ce château, dit l'histoire, avoit nn parc fort graud; Ce pare, un bois; ce bois, de beaux ombrages;

Et par la cassette amenées.

Or au fond de ce bois an certain antre étoit,
Sourd et muet, et d'amoureus affaire;
Sombre sur-tont : la nature sembloit
L'avoir mis là non pour autre mystere.

Sous ces ombrages nos amants
Passoient d'agréables moments,
Voyez combien voilà de choses enchaînées.

Nos deux amants se promenant un jour, Il arriva que ce frippon d'Amour Gaida leurs pas vers ce lica solitaire. Chemin faisant, Hispal expliquoit ses desirs, Moitié par ses discours, moitié par ses soupirs, Péin d'une ardeur impatiente: La princesse écontoi, incervaine et tremblante. Nous voici, disoit-il, eu un bord étranger, Ignorés du reste des hommes;

Profitous-en; nous n'avons à songer Qu'anx douceurs de l'amour, en l'état où nous sommes.

Qui vous retient? on ne sait seulement Si nons vivons; peut-être eu ce moment Tout le monde nous croît nu corps d'une baleine,

Ou favorisez votre amant, Ou qu'à votre époux il vous mene. Mais pourquoi vous mener? vous pouvez rendre henroux Celui dont vous avez éprouvé la constance.

Qu'attendez-vous pour soulager ses feux? N'est-il point assez amourenx? Et n'avez-vous point fait assez de résistance?

Hispal haranguoit de façon Qu'il auroit échanffé des marbres, Tandis qu'Afaceli, à l'aide d'un poinçon, Faisoit semblant d'écrire sur les arbres. Mais l'amour la faisoit réver A d'autres choses qu'à graver Des euracteres sur l'écorce. Son amant et le lieu l'assuroient du secret C'étoit une puissante amorre, Elle résistoit à regret :

Le printemps par malheur étoit lors en sa force. Jeunes cœurs sont bien empéchés A tenir leurs desirs cachés,

Étaut pris par tant de manieres. Combien en voyons-nous se laisser pas à pus Ravir jusqu'aux fareurs dernieres, Qui dans l'abord ne croyoient pas Pouvoir accorder les premieres!

Amour, sans qu'ou y pense, amene ces instants:

Mainte file a perdn ses gants,

Et femme au partir s'at trouvée,

Qui ne sait la plupart du temps

Comme la chore est arrivée.

Pris de l'antre veaus, notre amaut proposs.
D'estrer dedans, La belle v'ercus,
Mist malgré noi dejs presque vaincue.
Les services d'Rispal enc melne moment
Les services d'Rispal enc melne moment
Ses jours saurés des flots, son homear d'an grant:
Que lui demandat ton amant?
Un hien dont elle étoit à sa valent tenne :
Il vant miere, dissoit-il, vous sen faire un ami,
Que d'attender q'an homme à la mine hagarit-

Vous le vienne enlever : madame, songez-y, L'on ne sait pour qui l'on le garde. L'infante à ces raisons se rendant à demi,

Une pluie acheva l'affaire. Il fallut se mettre à l'abri :

Je Laisse à penser où. Le reste du mystere
Au fond de l'antre est demeuré.
Que l'on la blâme ou non, je sais plus d'une belle

A qui ce fait est arrivé, Sans en avoir moitié d'antant d'excuses qu'elle.

L'antre ne les vit seul de ces donceurs jouir. Rien ne coûte en amour que la premiere peine. Si les arbres parloient, il feroit bel onir

Ceux de ce bois; car la forêt n'est pleine Que des monuments amoureux Qu'Hispal nous a laissés, glorieux de sa proie. On y verroit écrit : Ici, pâma de joie

Des mortels le plus heureux : Là, mourut un amant sur le sein de sa dame : En cet endroit, mille baisers de flamme Furent donnée, et mille autres rendus,

Le pare diroit beaucoup, le châtean beaucoup plus, Si châteaux avoient une langue. La chose en vint au point que, las de tant d'amonr.

Nos amants à la fin regretterent la conr. La belle s'en ouvrit, et voici sa harangne : Yous mêtes cher, Hispal; J'aurois du déplaisur Si vous ne pensière pas qui teoipun je rous aime. Mais qu'est-ce qu'un amoor sans crainte et sans desir? Je vous le demande à vous-même. Ce sont des fent bienoit pasés Que ceux qui ne sont point dans leur cours traverses; Il y fout un peu de contrainte.

Ir crains fort qu'a la fin ce sejour si charmant Ne nous soit un désert, et puis un monument. Hispal, ôtez-moi cette crainte. Allez-rous-en voir promptement

Altez-vous-en voir promptement Ce qu'on croira de moi dedans Alexandrie, Quand on sanra que nous sommes en vic. Déguisez bien notre séjour :

Dies que vous venes préparer mon retour, Et faire qu'on m'euroie une exocte si sâre, Qu'il n'arrive plus d'aventure Croyet-moi, vous n'y perdrez rien : Trouvez-seulenent le moyen De me suivre en me destinée Ou de fillage, on d'hyménée; Et tenes pour chose assurée Que, si je ne vous fais du bien,

Je serai de près éclairée.

Que ce fût ou non son dessein,
Pour se servir d'Hispal il falloit tout promettre.
Dés qu'il trouve à propos de se mettre en chemin,

L'infante pour Zair le charge d'une lettre, Il s'emharque, il fait voile; il vogne, il a bon vent. Il arrive à la cour, où chacun lui demande

S'il est mort, s'il est vivant, Tant la surprise fut grande;

Eu quels lieux est l'infaute, enfin ce qu'elle fait. Dès qu'il eut à tout satisfait.

On fit partir une escorte pnissante.

Hispal fat retenu; non qu'on eut en effet

Le moindre sonpçon de l'infante. Le chef de cette escorte étoit jeune et bien fait.

Abordé près du parc, avant tont il partage Sa troupe en deux, laisse l'une au rivage.

Va droit avec l'autre au château.

La beanté de l'infante étoit beaucoup acerue :

Il en devint épris à la premiere vue;

Mais tellement épris, qu'attendant qu'il fit beau,

Pour ne point perdre de temps, il lui dit sa pensee. Elle s'en tint fort offensée.

Et l'avertit de son devoir.

Témoigner en tels cas un peu de désespoir

Est quelquefois une bonne recette.

C'est ce que fait notre homme; il forme le dessein

De se laisser mourir de faim; Car de se poignarder, la chose est trop tôt faite; On n'a pas le temps d'en venir

An repentir.

D'abord Alaciel rioit de sa sottise.

Un jour se passe entier, lui sans cesse jeûnaut, Elle toujours le détournant D'une si terrible entreprise.

> Le second jour commence à la toucher. Elle rêve à cette aventure.

Laisser mourir un homme, et pouvoir l'empécher! C'est avoir l'ame un peu trop dure.

Par pitié donc elle condescendit Aux volontés du capitaine;

Et oct office lui rendit Gaiement, de bonne grace, et saus moutrer de peine : Autrement le remede cût été sans effet.

Tandis que le galant se trouve satisfait, Et remet les autres affaires,

Disant tantôt que les vents sont contraires, Tantôt, qu'il faut radouber ses galeres Pour être en état de partir;

Pour être en état de partir; Tantôt, qu'on vient de l'avertir Qu'il est attendu des corsaires;

Un corsaire en effet arrive, et surprenant Ses gens demeurés à la rade,

Les tue, et va donner an château l'escalade . Du fier Grifonio c'étoit le lieutenant.

Il prend le château d'emblée. Voilà la fête tronblée. Le jeûneur maudit son sort. Le corsaire apprend d'abord L'aventure de la belle; Et, la tirant à l'écart, Il en veut avoir sa part. Elle fit fort la rebelle. Il ne s'em étonna par. N'étant novice en tels cas. Le mieux que vons puissief sirre, Lui dit tout franc ce consiere, C'est de m'woir pour smi; le suis corsaire et demi. Vous avez fait ichner un pauvre misérable.

Qui se mouroit ponr vous d'amour; Vons jeûnerez à votre tour,

Ou vous me serez favorable,

La justice le veut : nous autres gens de mer

Savons reudre à chaeuu selon ce qu'il mérite;

Attendez-vous de n'avoir à manger

Que quaud de ce côté vous surce été quitte Ne marchandes point taut, mandeme, et evryez-moi. Qu'est fait Alsein? force » la point de loi. S'accommodre à tout est chose nécessaire Ce qu'on se vondroit pas, souvent il le fust faire, Quaud il platt u destin que l'en en vienne le ; Augmenter sa souffrance est une evreur extrème : Si pur plié d'autrui la belle se força, Que se point essayer par pitié de soi-même? Elle se force douce, et prende en gue le tout. Il n'est afficicion dout on se vienne à hont. Si le coraire est été sues. Il est mené l'infante en an antre rivage. Sage en amour? hélas! il n'en est point. Tandis que celui-ci croit avoir tout à point, Vent pour partir, lien propre pour attendre,

Fortune, qui ne dort que lorsque nons veillons, Et veille quand nous sommeillons, Lui trame en secret cet esclandre.

Le seigneur d'nn château voisin de celui-ci, Homme fort ami de la joie, Sans nulle attache, et sans souci

Que de chercher toujours quelque nouvelle proie, Ayant en le vent des beantés, Perfections, commodités,

Qu'en sa voisine on disoit être, Ne songeoit nuit et jour qu'à s'en rendre le maître : Il avoit des amis, de l'argent, du crédit,

Ponvoit assembler denx mille hommes;
Il les assemble donc nn bean jour, et leur dit :
Souffirons-uous, braves gens que nous sommes,

Qu'un pirate à nos yeux se gorge de butin, Qu'il traite comme esclave une beauté divine? Allons tirer notre voisine

D'entre les griffes de mâtin. Que ce soir chacun soit en armes, Mais doncement et sans donner d'alarmes; Sous les auspices de la unit, Noss ponrrons nons rendre sans bruit Au pied de ee châtean, dès la petite pointe Du jour.

La surprise à l'ombre étant jointe Nous rendra sans hasard maîtres de ce séjour. Pour ma part du batin je neveux que la dame : Non pas pour en user ainsi que ce voleur ;

Je me sens na desir en l'ame
De lui restituer ses biens et son honneur.
Tont le reste est à vous, hommes, chevaux, bagage,
Vivres, munitions, enfin tout l'équipage
Dont ces brigands ont empli la maison.

Je vous demande encore na don; C'est qu'on pendeaux creneunx, hant et court, le corsaire. Cette harangue militaire

Leur sut tant d'ardeur inspirer, Qn'il en fallut nne autre afin de modérer Le trop grand desir de bien faire.

Checan repall, le soir étant venn : L'on mange peu ; l'on boit en récompens : Quelques tonneaux sont mis sur cu. Pour avoir fait cette dépense, Il s'est gagé plusieurs combats Taut en Allemagne qu'en France. Ce seigneur donn n'y manqua pau; Et ce fut un trait de prudeure.

Mainte échelle est portée, et point d'antre embarras. Point de tambonrs, force bons contelas. On part sans bruit, on arrive en silence L'orient venoit de s'ouvrir : C'est un temps où le somme est dans sa violence, Et qui par sa fralcheur nous contraint de dormir. Presque tout le peuple corsaire,

Du sommeil à la mort n'ayant qu'un pas a faire,

Fut assommé sans le sentir. Le chef pendu, l'on amene l'infante. Son pen d'amour pour le voleur, Sa surprise et son épouvante,

Et les civilités de son libérateur, Ne lui permirent pas de répandre des larmes. Sa priere sauva la vie à quelques gens. Elle plaignit les morts, consola les mourants,

Elle plaignit les morts, cousola les mourants, Puis quitts sans regret ces lieux remplis d'alarmes. Ou dit même qu'en peu de temps

Elle perdit la mémoire
De ses deux demiers galants:
Je n'ai pas peine à le croire.
Son voisia la reçut en un appartement
Tont brillant d'or et meublé richement,
Do neut s'imaginer l'ordre un'il y fit mettre,

Nouvel hôte et nouvel amant, Ce n'étoit pas pour rien omettre. Graude chere sur-tout, et des vins fort exquis :

Les dieux ne sont pas mieux servis. Alaciel, qui de sa vie, Selon sa loi, n'avoit bu viu, Goûta ce soir, par compagnie, De ce breavage si divin. Elle ignoroit l'effet d'une liqueur si douce ; Insensiblement fit carrousse:

Et comme amour jadis lui troubla la raison, Ce fut lors un autre poison.

Tous deux sont à craindre des dames. Alaciel mise au lit par ses femmes,

Ce bon seigneur s'en fut la trouver tout d'au pas. Quoi trouver? dira-t-on; d'immobiles appas? Si j'en trouvois autaut, je saurois bien qu'en faire,

Disoit l'autre jour un certain : Qu'il me vienue une même affaire, On verra si j'aurai recours à mon voisin. Bacchus donc, et Morphée, et l'hôte de la belle,

Cette nait disposerent d'elle.

Les charmes des premiers dissipés à la fiu, La princesse, au sortir du somme,

Se trouva dans les bras d'un bomme. La frayeur lui glaca la voix :

Elle ne put crier, et de crainte saisie Permit tout à son hôte, et pour une autre fois

Lui laissa lier la partie. Une nuit, lui dit-il, est de même que cent; Ce n'est que la premiere à quoi l'on trouve à dirr. Alaciel le crut, L'hôte enfin se lassant

Pour d'autres conquêtes soupire.

ll part un soir, prie un de ses amis

De faire cette unit les bonneurs du logis, Prendre sa place, aller trouver la belle, Pendant l'inbscurité se coucher amprès d'elle,

Ne point parler; qu'il étoit fort aisé; Et qu'en c'acquittant bien de l'emploi proposé L'infrate assurément agrécoit son service. L'autre bien volontiers lui rendit cet nifice: Le moyen qu'un ami puinse être refusé! A ce nouveau venu la voilà donc en proie. Il ne put ann parler contenir cette joie. La belle se plaiguit d'être sinai leur jouet;

Comment l'entend monsieur mon hôte? Dit-elle, et de quel droit me donner comme il fait? L'antre confessa qu'en effet

ils avoient tort; mais que tonte la fante Étoit au maître du lugis.

Pour vous venger de son mépris, Poursuivit-il, comblez-moi de caresses, Enchérissez sur les tendresses

Que vous câtes pour lui tant qu'il fut votre amant : Aimez-moi par dépit et par ressentiment, Si vaus ne pouvez autrement.

Son conseil fut suivi ; l'on poussa les affaires ; L'un se vengea ; l'un n'omit rien. Que si l'ami s'en trouva bien, L'hôte ne s'en tourmenta gueres.

Et de cinq, si j'ai bien compté.

Le sixieme incident des travaux de l'infante

Par quelques-uns est rapporté D'une maniere differente.

Force gens concluront de la .

Que d'un galant au moins je fais grace à la belle.

C'est médisance que cela; Je ne vondrois mentir pour elle :

Son éponx n'eut assurément

Que huit précurseurs seulement. Poursuivons donc notre nonvelle.

Poursuivons donc notre nonvelle. L'hôte revint quand l'ami fut content.

Alaciel, lui pardonnant,

Fit entre eux les choses égales.

La clémence sied bien aux personnes royales. Ainsi de main en main Alaciel passoit,

Et souvent se divertissoit

Aux menus ouvrages des filles

Qui la servoient, toutes assez gentilles.

Elle en aimoit fort une à qui l'on en contoit; Et le conteur étoit un certain gentilhomme

De ce logis, bien fait et galant homme.

Mais violent dans ses desirs,

Et grand ménager de soupirs,

Jusques à commencer, près de la plus sévere. Par où l'on finit d'ordinaire

Un jour, an bout dn parc, le galant rencontra Cette fillette:

Et dans un pavillon fit tant, qu'il l'attira

Toute seulette. L'infante étoit fort près de la :

Mais il ne la vit point, et crut en assurance Ponvoir nser de violence.

Sa médisante humeur, grand obstacle aux faveurs, Peste d'amour et des douceurs

Dont il tire sa subsistance,

Avoit de ce galant souvent grélé l'espoir. La crainte lui nuisoit antant que le devoir.

Cette fille l'auroit selon toute apparence Favorisé.

> Si la belle eût osc. Se voyant craint de cette sorte, Il fit tant, qu'en ce pavillon Elle entra par occasion :

Puis le galant ferme la porte;

Mais en vain, car l'infante avoit de quoi l'ouvrir.

La fille voit sa faute, et thebe de sortir.

Il la retient: elle crie, elle appelle:
L'infante vient, et vient comme il falloit.

Quand sur ses fins la demoiselle étoit. Le galant, indigné de la manquer si belle, Perd tout respect, et jure par les dienx Ou'avant que sortir de ces lieux

Qu'avant que sortir de ces lieux L'nne ou l'antre paira sa peine, Quand il devroit leur attacher les mains.

Si loin de tous secours humains, Dit-il, la résistance est vaine. Tires au sort auss marchander;
le ne saurois vous accorder
Que cette grace;
Il faut que l'une on l'autre passe
Pour anjourd'hui.
Qu'a fait madame? dit la helle,
Plitira-t-elle pour autrai?
Oui, si le sort tombe sur elle,
Dit le galant; preuez-vons-en à lui.
Xon, non, repris donr l'infante,
sera pas dit que l'on ait, noi présent
Violenté cette innoceste.

Il ne sera pas dit que l'on ait, moi présente, Je me résous plutôt à toute extrémité Ce combat plein de charité Fut par le sort à la fin terminé. L'infaute en eut toute la gloire : Il lui donna sa voix, à ce que dit l'histoire. L'autre sortit, et l'on jura De ne rien dire de cela. Mais le galant se seroit laissé pendre, Plutôt que de cacher un secret si plaisant; Et pour le divulgner il ne voulut attendre Que le temps qu'il falloit ponr trouver senlement Quelqu'un qui le voulût eutendre. Ce changement de favoris Devint à l'infante une peiue; Elle ent regret d'être l'Hélene

D'un si grand nombre de Pâris,

Aussi l'amour se jouoit d'elle. Uu jour, entre autres, que la belle Dans nu bois dormoit à l'écart, Il s'y rencoutra par basard

Un chevalier errant, grand chercheur d'aventures, De ces sortes de geas que sur des palefrois Les belles suivoient autrefois,

Et passoient pour chastes et pures. Celui-ci, qui donnoit à ses desirs l'essor, Comme faisoient jadis Roger et Galaor, N'eut vu la princesse endormie,

Que de prendre uu baiser il forma le dessein . Tout prêt à faire choix de la bouche ou du seiu, Il étoit sur le point d'eu passer sou euvie,

Quand tout d'un coup il se souvint Des loix de la chevalerie. A ce penser il se retint, Priant toutefois en son ame Toutes les puissauces d'amour

Qu'il pût courir en ce séjour Quelque aventure avec la dame.

L'infaute s'éveilla, surprise au dernier point, Non, non, dit-il, ne craignez point; Je ne suis géant ni sauvage,

Mais chevalier errant, qui rends graces aux dieux D'avoir trouvé dans ce bocage

Ce qu'à peiue on pourroit rencoutrer dans les cieux. Après ce compliment, sans plus longue demeure, Il lui dit en deux mots l'ardeur qui l'embrasoit : C'étoit un homme qui faisoit Beauconp de chemin en peu d'henre. Le refrain fut d'offrir sa personne et son bras, Et tont ce qu'en semblable cas On a de contame de dire A celles pour qui l'on sonpire,

A celles pour qui l'on soupire, Son offre fat reçue, et la belle lai fat Un long roman de son histoire, Supprimant, comme l'on peut croire, Les six galants, L'aventurier en prit Ce qu'il crut a propos d'en preudre; Et comme Alaciel de son sort se plaignit,

Cet inconnu s'engagen de la rendre Chez Zair on dans Garbe, avant qu'il fût an mois-Daus Garbe? non, reprit-elle, et pour cause : Si les dieux avoieut mis la chose

Jusques à présent à mon choix, J'aurois voulu revoir Zair et ma patrie. Pourva qu'Amonr me prête vie,

Yous les verrez, dit-il. C'est seulement à vous D'apporter remede à vos conps, Et consentir que mon ardeur s'appaise :

Si j'en mourois, (à vos bontés ne plaise!)
Vous demeureriez seule; et, pour vous parler franc.

Je tiens ce service assez grand Pour me flatter d'une espérance De récompense. Elle en tomba d'accord, promit quelques douceurs, Couvint d'un nombre de faveurs Qu'afin que la chose fût sûre Cette princesse lui patroit,

Non tout d'un coup, mais à mesure Que le voyage se feroit, Tant chaque jour, sans nulle faute. Le marché s'étant ainsi fait,

La princesse en croupe se met, Sans prendre congé de sou hôte.

L'inconnu, qui pour quelque temps S'étoit défait de tous ses gens, Les rencontra bientôt. Il avoit dans sa troupe Un sien neveu fort jeune, avec sou gouverneur.

Notre héroine prend en descendant de cronpe Un palefroi. Cependant le seigneur

Marche toujours à côté d'elle, Tautôt lui conte une nouvelle, Et tantôt lui parle d'amour, Pour rendre le chemin plus court.

Avec Seaucoup de foi le traité a'exécute :

Pas la moindre ombre de dispute :

Point de faute au calcul, non plus qu'entre marchauds.

De faveur en faveur (ainsi comptoient ces gens)
Jusqu'au bord de la mer enfin ils arriverent,
Et s'embarquerent.

Cet élément ne leur fut pas moins doux Que l'autre avoit été; certain calme au contraire, Prolongeant le chemie, segmenta le salaire.
Sains et gallireda, ils deliserquerents sons
An port de foppe, et la se mésicalismes
An port de foppe, et la se mésicalismes
An boutet des jours an partient
An boutet des jours an partient
Ce fat an brigand-se train.
Ce fat an brigand-se rachemie
Les ayant menonents, ils cédients à la force,
Quand notre aventarier fit un derairer effort,
Responsas les brigands, repet un étaile.
Qui le mit dans la siyulture,
No sus-le-chammi deraut a mort

Non sur-le-champ; devant sa mort

Il pourvut à la belle, ordouna du voyage,
En charges son nereu, jeune homme de courage.
Lui léguant par même mo yeu

Le surplus des faveurs, avec son équipage, Et tont le reste de son bien. Quand on fut reveau de toutes ces alarmes, Et que l'on eut versé certain nombre de larmes. On natisfat an testament du mort; On pay los faveurs, dont enfan la dernière

Échut justement sur le bord De la frontiere. En cet endroit le neveu la quitta, Pour ne donner aucun ombrage; Et le gouvernenr la guida

Pendant le reste du voyage. An soudan il la présents. D'exprimer iei la tendresse, Ou, ponr mieux dire, les transports Que témoigna Zair en voyant la princesse, Il faudroit de nouveaux efforts, Et je n'en puis plus faire : il est bon que y'imite

e d'en pais pius faire : il est non que j'imit Phébus, qui sur la fu du jour Tombe d'ordinaire si court Qu'on diroit qu'il se précipite.

Le gouverneur aimoit à se faire écouter; Ce fut un passe-temps de l'entendre conter Monts et merveilles de la dame,

Qui rioit saus doute en sou ame. Seigneur, dit le bon homme en parlant au soudan, Hispal étant parti, madame incontinent, Pour fuir oisiveté, principe de tout vice, Résolut de vaquer unit et jour au service\*

D'un dieu qui ebez ces geus a beaucoup de crédit. Je ne vous aurois jamais dit

Tous ses temples et ses chapelles, Nommés pour la plupart alcoves et ruelles Là, les gens pour idole out un certain oiseau

Qui dans ses portraits est fort heau, Quoiqu'il u'ait des plumes qu'aux ailes.

Au contraire des autres dieux, Qu'on ne sert que quand on est vieux, La jeunesse lui sacrifie.

Si vous saviez l'hounéte vie Qu'eu le servant menoit madame Alaciel, Vous bénires cest fois le tiel
De vous voir domé die last accomplie.
An reste, en ces pays on vit d'autre façon
Que parmi vous : les belles vont et viennent;
Point d'enunques, qui les retiennent;
Les bommes en ces lieux out tous barle an menton.
Madame dis labord s'est faite à leur méthode,
Tant elle est de facile humeur;
Ex je puis dire son nonour

Que de tout elle s'accommode.

Zair étoit ravi. Quelques jours éconlés,

Zaz éstic ravi. Quelques jours écoulés, La princeue partit pour Garbe en grande escorter. Les gens qui la sirioient furent tous régalés. Le seus qui la sirioient furent tous régalés. De beuss précests et d'aux amours forte Qu'il ne se tenotir pas. On fit un grand festin, Poudant lequel, syant belle nodience, Alaciel conts tour en qu'elle nodience, Alaciel conts tour en qu'elle nofience, Alacie conts tour en qu'elle nofience, Alacie de la contrain en qu'elle nofience, Alacie de la contrain en qu'elle nome de la contrain en qu'elle notice et l'accept de la martin et le norte la reine dans son lit.

A son honneur elle en sortit : Le prince en rendit témoignage. Alaciel, à ce qu'on dit, N'en demandoit pas davantage.

Ce conte nous apprend que beaucoup de maris

Qui se vantent de voir fort elair en leurs affaires N'y viennent bien souvent qu'après les favoris, Et, tout avants qu'ils sont, ne s'y connoissent gueres. Le plus sûr toutefois est de se bien garder,

Craindre tout, se rien basarder.
Filles, maintenez-rous; l'affaire est d'importance.
Rois de Garbe se sont oiseaux communs en France.
Yous voyez que l'hymen y suit l'accord de près

C'est la l'un des plus grands secrets Pour empécher les aventures. Je tiens vos amitiés fort chastes et fort pures : Mais Cupidon alors fait d'étranges leçons.

Rosapez-lei toutes ses mesures : Pourvoyez à la cluose aussi bien qu'aux sonposs. Ne m'alles point conter : C'est le droit des garçons. Les garçons sans ce droit ont assez où se prendre. Si quelqu'une pourtant se s'en pouvoit défendre, Le remede sera de rire en son malbeur.

Il est hon de garder sa fleur; Mais, pour l'avoir perdue, il ne se faut pas pendre.



### NOUVELLE TIRÉE DE L'ARIOSTE.

Les maux les plus cruels ne sont que des chansous Près de ceux qu'aux maris cause la jalonsie. Figurez-vous un fou chez qui tous les soupçons

Sont bien venns, quoi qu'on lui die. Il u'a pas un moment de repos en sa vie : Si l'oreille lui tinte, ò dienx! tout est perdu. Ses songes sont toujonrs que l'on le fait cocu;

Pourvu qu'il songe, c'est l'affaire : Je ne vous vondrois pas un tel point garantir : Car pour songer il faut dormir,

813

Et les jalnux ne dorment guere, Le maindre bruit éveille un mari soupçonneux : Qu'alentour de sa femme une mouche bourdonne,

C'est cocuage qu'en personne

Il a vu de ses propres yeux,

Si hien vu que l'erreur n'en peut être effarée, Il veut à toute force être au nambre des sots, Il se maintient coeu, du moins de la pensée,

S'il ne l'est en chair et en os. Pauvres gens! dites-moi, qu'est-ce que cocuage?

Quel tort vous fait-il, quel dommage? Qu'est-ce enfin que ce mal dont tant de gens de bien Se moquent avec juste cause?

Quand on l'ignore, ce n'est rien; Quand on le sait, e'est pen de chose.

Vous croyez cependant que é'est un fort grand cas : l'áchez donc d'en douter, et ne ressemblez pas A celui-la qui but dans la coupe enchantée.

Profitez du malheur d'autrui. Si cette histoire peut soulager votre ennui, Je vous l'aurai bientôt contée. Mais je vous veux premièrement

Prouver par lon raisonnement Que ce mal, dont la peur vous mine et vous consume, N'est mal qu'en votre idée, et non point dans l'effet.

En mettez-vaus votre bonnet Moins aisément que de coulume? Cela s'en va-t-il pas tout net?







Voyez-vuns qu'il en reste une seule appareuce, Une tache qui nuise à vos plaisirs secrets? Ne retrouvez-vuos pas toujours les mêmes traits? Vons appercevez-rous d'ancune différence? Je tire dune ma conséquence.

Et dis, malgré le peuple ignorant et brutal, Coruage n'est point un mal.

Oni, mais Thouseur est une étrange affaire!
Qui vaus soutient que auxil a-jué dit le contraire!
Bé bien Thouseurs, Thouseurs Jie outenda que ce mot.
Apprense qui Paris ce a'est pas comme à Rome: Le coca qui s'affige y passe pour us sot,
El le coca qui s'in, pour un fort houstle homme.
Quand on prend comme il fint cet accident fatsi,
Cocunga et set point un mai.

Prouvons que c'est un hier : la chose est furt facile.
Tust vons rit; votre femme est souple comme un gant;
Et vuns pourriez avoir vingt mignunes en ville,
Qu'on n'en sonneroit pas deux muts en tuut un an.

Quand vous parlez, e'est dit notable; On vous met le premier à table; C'est pour vuus la place d'honneur,

Pour vous le nurceau du seigneur : Heureux qui vaus le sert! la hlondine chiorme Afiu de vuus gagner n'épargne aucun muyen : Vuus êtes le patron : dont je conclus en forme,

Cocuage est nu hien. Quand vuus perdez au jeu, l'un vuus donne revanche;

120

Même votre homme écarte et sea a et ser rois.

Arex-vous sur les bras quelque monière Dimanche'.

Mille homres von sont ouvertes à la foit.

Ajonter que lon tieta votre femme en baleine;

Elle n'en vaut que miesta, n'en a que plus d'appas.

Ménélas reconort des charmes dans Hérnes

Qu'avant d'étre à Pairia la belle n'avoit pas.

Ainsi de votre éponse s on vert qu'elle vous plaise.

Qui dit prude an contraire, il dit laide on mauraise,

lacapable en amor d'apprendre jumnis rieu.

Pour toutre ces raisons je persiste en ma these,

Cocuare et na bien.

Si ce prologue est long, la matiere en est canse · Ce n'est pas en passant qu'on traite cette chose. Venons à notre bistoire. Il étoit un quidam, Dont je tairai le nom, l'état et la patrie.

Celui-ci, de peur d'accident, Avoit juré que de sa vie

Femme ne lui seroit autre que bonne amie, Nymphe si rous voolles, bergere, et cetera; Pour éponse, jamais il n'en vint jusques-là. S'il eut tort on raison, c'est nn point que je passe. Quoi qu'il en soit, bymen n'ayant pn trouvre grace Devant cet homme, il fallat que l'amour

Se mélàt seul de ses affaires,
Eût soin de le fournir des choses nécessa res,
Soit pour la nuit, soit pour le jour.
Il lui procura done les faveurs d'une belle,

Qui d'une fille naturelle

Le fit pere, et mourut. Le pauvre homme en pleurs, Se plaignit, gémit, soupira,

Non comme qui perdroit sa femme,

Non comme qui perdroit sa femme, Tel denil n'est bien souvent que changement d'habits.

Mais comme qui perdroit tous ses meilleurs amis,

Son plaisir, son cœur et son ame. La fille crût, se fit : on pouvoit déja voir

Hausser et baisser son mouchoir.

Le temps coule : on n'est pas sitôt à la bavette Qu'on trotte, qu'on raisonne : on devient grandelette,

Puis grande tont-à-fait; et pais le serviteur, Le pere, avec raison, eut peur

Que sa fille, chassant de race,

Ne le prévint, et ne prévint encor Prêtre, notaire, hymen, accord;

Choses qui d'ordinaire ôtent toute la grace

Au présent que l'on fait de soi.

La laisser sur sa bonne foi,

Ce n'étoit pas chose trop sûre.

Il vons mit donc la créature

Dans nn couvent. La cette belle apprit Ce qu'on apprend, à manier l'aiguille.

Point de ces livres qu'une tille

Ne lit qu'avec danger, et qui gâtent l'esprit : Le langage d'amour étoit jargon pour elle.

On n'eut su tirer de la belle

Un seul mot que de sainteté :

En spiritualité
Elle auroit confodu le plus grand personnage.
5i l'une des nonnains la lonoit de besuté,
Mon Dies, fi disoit-elle; abl ma sour, soyex sage;
Ne considére point des traits qui pierinost;
C'est terre que cela, les vers le mangeront
Au rette, elle a'svoît au monde sa parrille

122

A manier na caneras, Floit mieux que Cloton, brodoit mieux que Pallas, Tapissoit mieux qu'Arschne, et mainte autre merreille. Sa sagesse, son bien, le bruit de ses beantés, Mais le bien plux que tout y fit mettre la presse. Car la belle étoit la comme en lieux empruntés,

Attendant mieux, ainsi que l'on y laisse
Les lons partis, qui vont sonrent
Au moutier sortant du couvent,
Vous saurez que le pere avoit, long-temps devant,

Cette fille légitimée.

Caliste (c'est le nom de notre renfermée)

N'ent pas la clef des champs, qu'adieu les livres saints.

Il se présenta des blondins,
De bons bourgeois, des paladins,
Des gens de tous états, de tout poil, de tout âge.
La belle en choisit un, bien fait, bean personnage,

D'humeur commode, à ce qu'il lui sembla; Et pour gendre aussitôt le pere l'agréa. La dot fot ample, ample fut le douaire: La fille étoit unique, et le garçon anssi. Mais ce ne fut pas là le melleur de l'affaire; Les maries in-tréents tonci. Que de x'aimer et de se plaire. Deux ans de paredis 'téunt passés sinsi, L'enfer des enfers vint essaine. Une jalouse humens raisit sondaimement. Notre éponse, qui fort sottement S'alla mettre en l'esprit de evaisdre la poursuite D'un asmat qui sesse la ice seroit morfondu; Sans lui, le pasevre homme ect perda Son temps l'evelour de la dame, Quoique pour la gagner il tesult tout moyen.

Voici pourquoi je lui conseille
De dormir, 'sil pe pest, d'un et d'autre côté.
Si le galant est écouté.
Si le galant est écouté.
Vos soins ne feront pas qu'on lui ferme l'oreille.
Quant à l'occasion, ceut pour une. Mais ai
Des discours du blondin la belle n'a souci,
Vosa le lui faiten autre, et le shance se tourne.
Volomiters où soupçon séjourne.
Cornage réjourne aussi.

Rien.

Damon (c'est notre éponx) ne comprit pas ceci.
Je l'excuse et le plains; d'antant plus que l'ombrage
Lui vint par conseil seulement.
Il eût fait un trait d'homme sage
S'il n'eût cru que son monvement.

Vous allez entendre comment.

124

L'enchastresse Nérie
Fleurissoit lors, et Ciré,
As pris d'elle, en diablerie
N'est rée qu's IA. B. C.
Car Nérie ent à ses gages
Les intendants des orages,
Et tait le destin lié:
Les aéphyrs étoient ses pages :
Quant à ses valent de pié,
C'étoient menicura les Borées,
Qui portoient par les coutrées
Ses mandats souveratefois,
Gens dispos, mais pen coutrois.

Elle ne put trouver de remode à l'anouer : Dumon la capire. Celle dont la pissance Elà arrèté l'astre da jour, Foile pour un mortel, qu'en vain elle souhaite Pouséder use mir à son contentement. Si Neire ett voulu de Jainten seulement, C'étoit une affaire faite; Mais elle alloit un point, et ne marchandoit pouburnos, coquie elle ett des apropries de Ne pouvoit se résondre à fassare la promesse D'être filée à un moifet.

Avec toute sa science,

Et vonloit que l'enchanteresse Se tint aux marques d'amitié.

Où sont-ils ces maris? la race en est cessée; Et même je ne sais si jamais on en vit. L'histoire en cet endroit est, selon ma pensée,

Un peu sujette à contredit, L'hippogriffe n'a rien qui me choque l'esprit, Non plus que la lance enchantée;

Non prus que la lance enchantee; Mais ceci, c'est nn point qui d'abord me surprit : Il passera ponrtant, j'en ai fait passer d'antres. Les gens d'alors étoient d'antres gens que les nôtres;

On ne vivoit pas comme on vit. Pour venir à ses fins, l'amonreuse Nérie

Employa philtres et brevets, Eut recours anx regards remplis d'afféterie,

Enfin n'omit anenns secrets.

Damon à ces ressorts opposoit l'hyménée.

Nérie en fnt fort étonnée. Elle lui dit nn jonr : Votre fidélité Vons paroît béroïque et digne de louange;

Mais je voudrois savoir comment de son côté Caliste en use, et lui rendre le change. Quoi done! si votre femme avoit nu favori,

Vous feriez l'homme chaste auprès d'une maîtresse? Et pendant que Caliste, attrapant sou mari, Pousseroit jusqu'an bout ce qu'on nomme tendresse.

Vous n'iriez qu'à moitié chemin?

126

Le vous croyois beancoup plas fin, Et ne vous tenois pas homme de mariage. Laissez les hous hourgeois se plaire en leur menage: C'est pour eux seuls qu'hymen fit les plaisirs permis-Mais vous, se pas cherriber e qu'amour a d'exquis-Les plaisirs défendos n'auront rien qui vous pique!

Et vous les bannirez de votre république!

Non, non; je veux qu'ils soient désormais vos amis.

Faites-en seulement l'épreuve:

Ils vous feront trouver Caliste toute neuve

Quand vous reviendrez an logis.

Apprenez tout au moins si votre femme est chaste.

Je trouve qu'un certain Éraste Va chez vous fort assidument.

Seroit-ce en qualité d'amant, Reprit Damon, qu'Éraste nous visite?

Il est trop mon ami pour toucher ce point-la.

Votre ami tant qu'il vous plaira,
Dit Nérie, honteuse et dépite :

Caliste a des appas, Éraste a du mérite; Du côté de l'adresse il ne leur manque rien;

Tout eels s'accommode bien.

Ce discours ports coup, et fit songer notre homme.

Une épouse fringaute, et jeune, et dans son feu,

Et prenant plaisir à ce jeu
Qu'il n'est pas besoin que je nomme;
Un personnage expert aux choses de l'amour,
Hardi comme un homme de cour.

Bien fait, et promettant beauconp de sa personne : Où Damon jusqu'alors avoit-il mis ses yeux? Car d'amis ... moquez-vous; e'est une bagatelle.

En est-il de religienx

Jusqu'à désempsrer slors que la donzelle ' Montre à demi son sein, sort du lit un bras blane, Se tourne, s'inquiete, et regarde nn galant

En cent façons, de qui la moins friponne Veut dire: Il y fait bon, l'heure du berger sonne; Étes-vous sourd? Damon a dans l'esprit

Que tout cela s'est fait, du moins qu'il s'est pu faire. Sur ce bean fondement le pauvre homme bâtit

Maint ombrage et mainte chimere. Nérie en a hientôt le vent,

Et, pour tourner en eertitude

Le soupçon et l'inquiétade Dont Damon s'est coeffé si malheureusement,

L'enchanteresse lui propose

Une chose; C'est de se frotter le poignet

D'une eau dont les sorciers ont trouvé le secret, Et qu'ils appellent l'eau de la métamorphose,

Ou des miraeles autrement.

Cette drogue, en moins d'un moment,
Lui donneroit d'Éraste et l'air et le visage.

Et le maintien, et le corsage,

Et la voix; et Dumon sous ce feint personnage Pontroit voir si Caliste en viendroit à l'effet.

Damon n'attend pas davantage : Il se frotte ; il devient l'Éraste le mieux fait Que la nature ait jamais fait.

128

En oct état il va tronver sa femme;

Met la fleurette au vent; et cachant son ensui,
Que vons êtes belle aujourd'hmi!
Lui dit-il: qu'uvez-vons, madame;
Qui vous donne cet air d'un vrai jour de printemps?
Calistre, qui savoit les propos des amants,
Tourna la chose en raillerie.

Damon chaugea de batterie.

Pleurs et sonpirs furent tentés,
Et pleurs et soupirs rebutés.

Caliste étoit un roc; rien n'émouvoit la belle. Pour derniere machine, à la fin notre époux Proposa de l'argent; et la somme fut telle

Qu'on ne s'en mit point en rourroux.
La quantité rend excusable.
Caliste enfin l'inexpagnable
Commença d'écouter raison;
Sa chasteté plis : car comment tenir bon

Contre ce dernier adversaire? Si tout ne s'ensuivit, il ne tint qu'à Damon;

L'argent en auroit fait l'affaire. Et quelle affaire ne fait point Ce bienbeureux métal, l'argent maltre du monde? Soyez beau, bien disant, ayez perruque blonde. N'omettez un seul petit point; Un financier viendra qui sous votre moustache Enlevera la belle; et des le premier jour

Il fera présent du panache; Vous languirez encore après un an d'amour. L'argent sut donc fléchir ce cœur inexorable. Le rocher disparut; un mouton succéda;

Un mouton qui s'accommoda A tout ce qu'on voulut, montou doux et traitable, Mouton qui, sur le point de ne rien refuser,

Donas pour arrhes us baiere. L'Époux ne rodait pas pousser plus lois la chose, l'Époux ne rodait pas pousser plus lois la chose, l'i de sa proppe houte étre lui-même cause. Il repeit done sa forme, et dit à sa moitis : Ah! Caliste, que l'aimai ceat fois plas que ma vie. Caliste, que l'aimai ceat fois plas que ma vie. Caliste, que l'aimai came ardente amitié. L'urgent c'actel plus cher qu'une union si belle e devrois dans tous sang étécimére ce forfair : le ne puis, et je 't'aime encor tout infédée : Ma most sende repriser à lettre que m'un fais fait. Notre épouse, voyant cette métumorphose, Dremens hies marquire : elle dit pou de chose :

Les pleurs furent son seul recours,
Le mari passa quelques jours
A raisonner sur cette affaire.
Un coeu se pouvoit-il faire
Par la volonté seule, et sans venir au point?

L'étoit-il? ne l'étoit-il point? Cette difficulté fut encore éclaircie Par Nérie.

130

Si vous êtes, dit-elle, en doute de cela, Buvez dans cette conpe-là :

Ou la fit par tel art que, dès qu'un personnage Dûment atteint de cocuage

Y vent porter la levre, aussitôt tout s'en va; Il u'en avale rien, et répand le hreuvage Sur son sein, sur sa harbe, et sur son vétement. Que s'il u'est point censé cocu suffissamment,

Il boit tout sans répandre goutte.

Damon, pour éclaireir son donte,

Porte la levre au vase : il ne se répand rien.

C'est, dit-il, récoufort; et pourtant je sais bien

Qu'il n'a tenu qu'à moi. Qu'ai-je affaire de coupe?

Faites-moi place en votre troupe, Messieurs de la grand'lande. Ainsi disoit Damon, Faisant à sa femelle un étrange sermon. Misérables hunsins! si pour des occuages Il faut en ces pars faire tant de facon.

Allons-nous-en cher les sauvages.

Damou, de peur de pis, établit des Argus
A l'eutour de sa femme, et la rendit coquette.

Quand les galants sont défendns, C'est alors que l'on les souhaite. Le malheureux époux s'informe, s'inquiete, Et de tout son pouvoir court au-devant d'un mal Que la peur bien souvent rend aux hommes fatal. De quart-d'heure en quart-d'heure il consulte la tasse. Il y boit huit jours sans disgrace.

Mais à la fiu il y boit tant,

Que le breuvage se répaud.

Ce fut hien la le comble. O science fatale! Science que Damon est bien fait d'éviter!

Il jette, de fureur, cette coupe infernale;

Lui-même est sur le poiut de se précipiter. Il enferme sa femme en une tour quarrée;

Lui va soir et matin reprocher sou forfait. Cette houte, qu'auroit le silence enterrée,

Court le pays, et vit du vacarme qu'il fait.

Caliste cependaut mene une triste vie.

Comme on ne lui laissoit argent ni pierrerie, Le geolier fut fidele; elle eut bean le tenter.

Enfiu la panvre malheureuse Prend son temps que Damou, pleiu d'ardeur amoureuse,

Étoit d'humeur à l'éconter. l'ai, dit-elle, commis au crime inexcusable :

Mais quoi! suis-je la seule? bélas! nou. Peu d'époux Sout exempts, ce dit-on, d'un accident semblable. Oue le moins entaché se moque nu peu de vous.

Pourquoi donc être inconsoluble? He bieu, reprit Damon, je me consolerai,

Et même vous pardounerai,

Tout incontinent que j'aurai

Trouvé de mes pareils une telle légende,

Qu'll s'es puisse former une armée assez grande Pour s'appelre you, el. In fe attu qu'employer Le tase qui me sut vos secrets révêler. Le mari, sans turder axécotant la chose, Attire les passests, tient table en son château. Ser la fin des repas, à chacou il propose L'essai de cette coupte, essai rare et nouveau. Ma femme, leur dit-il, m'a quitte pour un autre; Vouler-vous arcir ei la totier Vouler-vous arcir ei la totier

132

Vous est fidele? il est quelquefois bou D'appreadre comme tout se passe à la maison. En voici le moyen; buvez dans cette tasse.

Si votre femme de sa grace Ne vous donne aucun suffragant, Vous ne répandrez nullement; Mais si du dieu nommé Vulcau

Vous suivez la banniere, étant de nos confreres Eu ces redoutables mysteres, De part et d'autre la boisson

Coulera sur votre menton.

Antant qu'il s'en rencontre à qui Damon propose
Cette pernicieuse chose,

Autant en font l'essai : presque tons y sont pris. Tel en rit, tel en pleure; et, selon les espeits, Cocuege en plus d'une sorte Tient sa morgue parmi ses gens. Déjà l'armée est assez forte Pour faire conys et battre aux champs. La voila tantôt qui menace Gouverneurs de petite place, Et leur dit qu'ils serout peudus

Si de teuir ils out l'audace :

Car pour être royale il ne lui manque plus Que peu de gens ; c'est une affaire Que deux ou trois nois peuvent faire. Le sombre croît de jour en jour Sans que l'on batte le tambour. Les différents degrés où monte le cocuage

Reglent le pas et les emplois :

Ceux qu'il u'a visités seulement qu'une fois Sout fautassins pour tout potage;

> On fait les autres cavaliers, Quiconque est de ses familiers,

Ou ne mauque pas de l'élire Ou capitaine, ou lieutenant,

Ou l'on lui donne un régiment,

Selon qu'entre les mains du sire Ou plus ou moins subitement

La liqueur du vase s'épand, Un versa tout en un moment;

Il fut fait général : et croyez que l'armée De hauts officiers ne manqua ; Plus d'un intendant se trouva ;

Cette charge fut partagée, Le nombre des soldats étant presque complet, Et plus que suffisant pour se mettre en campagne,

Renard, neres de Charlemagne,
Passe par ce châtesu : l'on l'y traita à sonhait;
Pais le seigneur du lieu lui fait
Même harangue qu'i lu troupe,
Benaud dit à Danon : Crand-merci de la coupe :
Je crois ma femme chaste, et cette foi suffit.
Quand la coupe me l'aura dit,
Que m'en rerienda-tàl c'en da ran-t-i cause

Que m'en reviendra-t-al' cela sera-t-i cause
De me faire dormir de plus que de deux yeux?
Je dors d'autaut, graces anx dieux;
Puis-je demanoder antre chose?
Que sais-je? par hasard si le vin s'épandoit;
ŝi jene tenois pas votre vase assez droit;

Je snis quelquefois mal-adroit: Si cette coupe enfin me prenoît pour uu autre? Messire Damon, je suis vôtre t

Commandes-moi tont bors er point.
Aissi Renaud partit et ne hasarda point.
Damon dit: Celui-ci, messieurs, est bien plus sage
Que nous n'avous éét : consolons-nous pourtant;
Nous arons des parells; c'est un grand avantage.
I s'en rescoutra tant et uns,
Que, l'armée à la fan royale derenne,

Caliste eut liberté, selon le convenant; Par son mari chere tenue, Tout de même qu'auparavant.

Éponx, Renaud vons montre a vivre ;

Pour Damon, gardez de le suivre. Peut-être le premier est eu charge de l'ost : Que sait-on? Nul mortel, soit Roland, soit Renaud, Du danger de répandre exempt ne se peut croire : Charlemague lui-même auroit eu tort de boire.



# LE FAUCON.

# NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Ja me souviens d'avoir damné jadit L'annat avare; et je ne m'en dédis. L'annat avare; et je ne m'en dédis. Le libéral doit étre en paradis: Je n'en rapporte à mesieurs de Sorbonne. Il écit done autrofos an annate Qui dans Florence aima certaine femme Comnetat iame? échet is follement Que, pour lai plaire, il ett vendu son ame. S'agissoi-il de déverb la dame; A pleines mains il vous jetoit l'argent : Sachaut très bien qu'en amont, comme en guerre, On ne doit plaindre un métal qui fait tont; Renverse mars, jette portes par terre; N'entreprend rien dont il ne vienne à bont; Fait taire chiens, et, quand il veut, servantes; Et, quand il veut, les reud plus éloquentes Que Cicéron, et mieux persuadantes; Bref ne voudroit avoir laissé debout Aucuse place, et tant forte fût-elle, Si laissa-t-il sur ses pieds notre belle. Elle tint bon; Fédéric échous Près de ce roc, et le nez s'y cassa; Sans fruit aucun vendit et fricassa Tout son avoir; comme l'on pourroit dire Belles comtés, beaux marquisats de Dieu, Qu'il possédoit en plus et plus d'un lien. Avant qu'aimer, on l'appeloit messire A longue queue; enfin, grace à l'amour, Il ne fut plus que messire tont court. Rien ne resta qu'une ferme an pauvre homme, Et peu d'amis, même amis Dieu sait comme. Le plus zélé de tous se coutenta, Comme chacan, de dire, C'est dommage. Chacun le dit, et chacun s'en tint la : Car de prêter, à moins que sur bon gage, Point de nonvelle : on oublia les dons, Et le mérite, et les belles raisons







-,-,,,,,

De Fédéric, et sa premiere vie. Le protestant de madame Clitie N'eut du crédit qu'antant qu'il eut de fonds. Tant qu'il dura, le bal, la comédie Ne manqua point à cet heureux objet; De maints tournois elle fut le sujet : Faisant gagner marchands de tontes guises, Faiseurs d'habits, et faiseurs de devises, Musiciens, gens du sacré vallon : Fédéric eut à sa table Apollon, Femme n'étoit ni fille dans Florence Qui n'employât, pour débaucher le cœur Du cavalier, l'une un mot suborneur. L'autre un conp-d'œil, l'autre quelque autre avance : Mais tout cela ne faisoit que blanchir. Il aimoit mieux Clitie inexorable Qu'il n'auroit fait Helene favorable. Conclusion, qu'il ne la put fléchir.

Or, en ce train de dépense elfroyable, Il cavoya les marquisats au diable Premièrement; puis en vint aux comtés, Titres par lui plus qu'ancous regrettés, Et dent alors on faisoit plus de compte. Delà les inonts chacun veut être conte, cli marquis, baron peut-être ailleurs. Je ne suis pas lesquels sont les meilleurs, Mais le sais bien qu'avecque le natente Mais le sais bien qu'avecque le natente De ces beanx noms on s'en aille an marché. L'on reviendra comme on étoit allé : Prenez le titre, et laissez-moi la rente, Clitie avoit aussi beaucoup de bien; Son mari même étoit grand terrien. Ainsi jamais la belle ne prit rien, Argent ni dons, mais sonffrit la dépense Et les cadeaux, sans croire pour cela Être obligée à nulle récompense. S'il m'en sonvient, j'ai dit qu'il ne resta Au pauvre amant rien qu'one métairie, Chétive encore et pauvrement bâtie. La Fédéric alla se confiner; Honteux qu'on vit sa misere en Florence; Honteux eucor de n'avoir su gagner, Ni par amour, ni par magnificence, Ni par six ans de devoirs et de soins, Une beauté qu'il n'en aimoit pas moins. Il s'en prenoit à son peu de mérite. Non à Clitie: elle n'onit jamais, Ni ponr froideurs, ni pour autres sujets, Plainte de lui ni grande ni petite. Notre amoureax subsista comme il put Daps sa retraite; où le pauvre homme n'eut Pour le servir qu'une vieille édentée; Cuisine froide et fort peu fréquentée; A l'écurie, un cheval assez bon, Mais nou pas fin ; sur la perche, un faucon,

Dont à l'entour de cette métairie Défunt marquis s'en alloit, sans valets. Sacrifiant à sa mélancolie Mainte perdrix, qui, las! ne ponvoit mais Des cruautés de madame Clitie, Ainsi vivoit le malheureux amant ; Sage s'il eut, en perdant sa fortune, Perdu l'amour qui l'alloit consumant : Mais de ses feux la mémoire importune Le talonnoit; tonjours un donble ennui Alloit en croupe à la chasse avec lui, Mort vint saisir le mari de Clitie. Comme ils n'avoient qu'un fils pour tous enfants, Fils n'ayant pas pour un ponce de vie, Et que l'époux, dont les biens étoient grands, A voit toujours considéré sa femme, Par testament il déclare la dame Son héritiere arrivant le décès De l'enfançon, qui peu de temps après Devint malade. On sait que d'ordinaire A ses enfants mere ne sait que faire Pour leur montrer l'amour qu'elle a pour eux ; Zele sonvent aux enfants dangereux, Celle-ci, tendre et fort passionnée, Autour du sien est toute la journée : Lui demandant ce qu'il veut, ce qu'il a; S'il mangeroit volontiers de cela : Si ce jonet, enfin si cette chose

Est à son gré. Quoi que l'ou lui prop Il le refuse; et pour toute raison Il dit qu'il veut seulement le faucon De Fédéric; pleure, et mene une vie A faire gens de hon cœur détester, Ce qu'on enfaut a dans la fautaisie Incontinent il faut l'exécuter, Si l'on ne veut l'onir toujours crier. Or il est bon de savoir que Clitie A cinq cents pas de cette métairie Avoit du bien, possédoit un château: Ainsi l'enfant avoit pu de l'oiseau Ouir parler, Ou en disoit merveilles; On en contoit des choses nompareilles ; Que devant lui jamais une perdrix Ne se sauvoit, et qu'il eu avoit pris Taut ce matiu, taut cette après-dince. Son maître n'eût donné pour un trésor Un tel faucon. Qui fut bien empêchée? Ce fut Clitie, Aller ôter encor A Fédéric l'unique et seule chose Qui lai restoit! Et supposé qu'elle ose Lui demander ce qu'il a pour tout bien, Auprès de lui méritoit-elle rien? Elle l'avoit pavé d'ingratitude : Point de faveurs ; toujours hautaine et rude Eu son endroit. De quel front s'en aller Après cela le voir et lui parler.

Ayant été cause de sa ruiue? D'autre côté, l'enfant s'en va mourir, Refuse tout, tient tout pour médecine ; Afin qu'il mange il faut l'entretenir De ce faucon; il se tourmente, il crie : S'il n'a l'oisean, c'est fait que de sa vie. Ces raisons-ci l'emporterent enfin. Chez Fédéric la dame un beau matin S'en va sous suite et sans uul équipage, Fédéric prend pour nu ange des cieux Celle qui vient d'apparoître à ses yeux; Mais cependant il a bonte, il enrage De n'avoir pas chez soi pour lui donner Tant seulement un malbenreux diner, Le pauvre état où sa dame le treuve Le rend coufus, Il dit done a la veuve : Quoi! venir vuir le plus humble de ceux Que vos beautés ont rendus amoureux, Un villageois, un here, un misérable! C'est trop d'honneur; votre bonté m'accable. Assurement yous allies autre part. A ce propos notre veuve repart : Non, non, seigneur; e'est pour vous la visite; Je viens manger avec vous ce matin, Je u'ai, dit-il, cuisivier ni marmite : Que vons douner? N'avez-vous pas du pain? Reprit la dame, Incontinent lui-même Il va chercher quelque œuf au poulsiller,

Quelque morceau de lard en son grenier. Le pauvre amant, en ce besoin extrême, Voit son faucon, sans raisonner le prend, Lui tord le cou, le plume, le fricasse, Et l'assaisonne, et court de place en place. Tandis la vieille a soin du demeurant, Fouille au bahnt : choisit pour cette fête Ce qu'ils avoient de linge plus honnéte; Met le couvert ; va cueillir an jardin Du serpolet, no peu de romarin, Cinq ou six fleurs, dont la table est jonchée. Pour abréger, on sert la fricassée. Le dame en mange, et feint d'y prendre goût. Le repas fait, cette femme résout De hasarder l'incivile requête, Et parle ainsi : Je suis folle, seigneur, De m'en venir vous arracher le cœur; Encore un coup, il ne m'est guere honnête De demander à mou défunt amant L'oiseau qui fait son seul contentement : Doit-il pour moi s'en priver un moment? Mais excusez une mere alfligée : Mon fils se meurt, il vent votre faucon, Mon procédé ne mérite un tel don; La raison veut que je sois refusée : Je ne vous ai jamais accordé rien, Votre repos, votre bonneur, votre bien, S'en sont allés aux plaisirs de Clitie.

Vous m'aimiez plus que votre propre vie : A cet amour j'ai très mal répondu; Et je m'en viens, ponr comble d'injustice, Vous demander .... et quoi? c'est temps perdu, Votre faucon. Mais non : plutôt périsse L'enfant, la mere, avec le demeurant, Que de vous faire nu déplaisir si grand! Sonffrez sans plus que cette triste mere, Aimant d'amour la chose la plus chere Que jamais femme an monde puisse avoir, Un fils unique, une nnique espérance, S'en vienne an moins s'acquitter du devoir De la nature, et pour toute allégeance En votre sein décharge sa donleur. Vous savez bien par votre expérience Que c'est d'aimer; vous le savez, seigneur. Ainsi je crois trouver chez vons excuse. Hélas! reprit l'amant infortuné, L'oisean n'est plus; vous en avez diné. L'oiseau n'est plus, dit la veuve confuse. Non, reprit-il : plût au ciel vous avoir Servi mon cœur, et qu'il eût pris la place . De ce faucon! mais le sort me fait voir Ou'il ne sera jamais en mon ponvoir De mériter de vous aucune grace. En mon pailler rien ne m'étoit resté : Depuis deux jours la bête a tont mangé. l'ai vu l'oiseau; je l'ai tué sans peine :

Rien coûte t-il quand on reçoit sa reine? Ce que je pais pour vous, est de chercher Un bon fancon; ce n'est chose si rare Que dès demain nous n'en puissions trouver. Non, Fédéric, dit-elle; je déclare Que c'est assez. Vous ne m'avez jamais De votre amour donné plus grande marque. Que mon fils soit enlevé par la Parque. On que le ciel le rende à mes souhaits, l'aurai pour vous de la recounoissance. Venez me voir, donnez-m'en l'esperance : Encore un comp, venez nous visiter. Elle partit, non sans lui présenter Une main blanche, unique témoignage Qu'amour avoit amolli ce courage. Le pauvre amant prit la main, la baisa, Et de ses pleurs quelque temps l'arrosa. Deux jours après l'enfant suivit le pere, Le deuil fut graud; la trop doleute mere Fit dans l'abord force larmes couler. Mais, comme il n'est peine d'ame si forte Qu'il ne s'en faille à la fin consoler, Deux médecins la traiterent de sorte Que sa douleur eut un terme assez court : L'un fut le temps, et l'autre fut l'amour. On épousa Fédérie en grand'pompe, Non seulement par obligation, Mais, qui plus est, par inclination,

Par amour même. Îl ne faut qu'on se trompe A cet exemple, et qu'un parell espalors de la consumer notre avoir. Formene ne sont touter revonnolesantes. A cela prix, ce sont choses churmante; Sons le ciel n'est un plus bel animal. Le n'y comprende le sexe en geierian! Loin de cela; j'en voir per d'avenantes. Pour celles-cie, quand elles sont ainnantes, l'ai les desseins du monde les mellleurs. Les autres n'out qu'a se pourrori alleurs.



## LE PETIT CHIEN

QUI SECOUE DE L'ARGENT ET DES PIERRERIES.

La clef du coffredort et des cours, c'est la méme.
Que si ce n'est celle des cours,
C'est du moins celle des fareurs:
Amour doit à ce stratagême
La plus grand'part de ses exploits.
As-til épaisé son carquois,
Il met tout son salet en ce charme suprême.
Je tiens qu'il a raison; car qui hait les présents?
Tous les humains en sont friands,
Princes, rois, magistrats. Ainsi, quand une helle

Eu croira l'osage permis,

Quand Vénus ne fera que ce que fait Thémis,

Je ne m'écrierai pas contre elle,

On a bien plus d'une querelle

A lui faire sans celle-là.

Un juge mantouau belle femme épousa, Il s'appeloit Anselme; on la nommoit Argie : Lni, déjà vieux barbon; elle, Jeune et jolie, Et de tous charmes assortie.

> L'époux, non content de cela, Fit si bien par sa jalousie,

Qu'il rehaussa de prix celle-là qui d'ailleurs Méritoit de se voir servie Par les plus beaux et les meilleurs,

Elle le fut aussi : d'en dire la maniere, Et comment s'y prit chaque amant, Il seroit long; suffit que cet objet charmant Les laissa sonpirer, et ne s'en émut guere.

Amour établisoit chez le juge ses loix, Quand l'état mantouan, pour chose de grand poids, Résolut d'euvoyer ambassade an saint-perc. Comme Auselme étoit juge, et de plus magistrat, Viroit save asses d'éclat, Et ne manquoit pas de prudence, On le dépuse en diliguence.

Ce ne fut pas sans résister







Qu'au choix qu'on fit de lui consentit le bon-homme : L'affaire étoit longue à traiter ; Il dévoit demeurer dans Rome Six mois et plus encor, que savoit-il combien ?

Six mois, et plus encor; que savoit-il combien? Tant d'honneur pouvoit nuire au conjugal lien. Longue ambassade et long voyage

> Aboutissent à cocuage. Dans cette crainte, notre époux

Fit cette barangue à la belle : Ou nous sépare, Argie; adieu, soyez fidele

A celui qui n'aime que vous.

Jurez-le-moi; car entre nous

Pai sujet d'être un peu jaloux. Que fait autour de notre porte

Cette soupirante cohorte? Vons me direz que jusqu'iri

La coborte a mal réussi :

Je le crois ; cependant, pour plus grande assurance,

Je vous conseille en mon absence

De prendre pour séjour notre maison des champs. Fnyez la ville et les amants,

Et leurs présents;

L'invention en est damnable;

Des machines d'amour c'est la plus redoutable :

De tout temps le monde a vu don

Étre le pere d'abandon. Déclarez-Ini la guerre; et soyez sourde, Argie. A sa sœur lu cajolerte.

Drough Cougle

Dans ses armes il en portoit; Et de Cadmus il descendoit, Celui-là qui devint serpent sur sa vieillesse. Force fut au manant de quitter son dessein : Le secpent e suva. Notre amant à la fin S'établit dans un bois écarté, solitaire : Le silence y faisoit sa demeure ordinaire, Hors quelque eisseu qu'on entendoit.

Et quelque écho qui répondoit. Li, le bonheur et la misere Ne se distinguoient point, éganx en dignite Chez les loups qu'hébergeoit ce lieu peu fréquenté Aris n'y rencontra nulle traquillité; Son amour l'y anivit; et cette solitude,

Son amour l'y snivit; et cette solitude, Bien loin d'être un remede à son inquiétude, En devint même l'aliment, Par le loisir qu'îl eut d'y plaindre son tourment. Il s'ennuya bientôt de ne plus voir sa belle.

Retournons, ce dit-il, pnisque c'est notre sort :
Atis, il t'est plus dour emoor
De la voir ingrate et cruelle,
Que d'être privé de ses traits :
Adicu, ruisseaux, ombrages frais.

Chants amoureux de Philomele; Mon inhumaine seule attire à soi mes sens : Éloigné de ses yeux, je ne vois ni n'entends. L'esclave fugitif se va remettre encore En ses fers, quoique durs, mais, hélas! trop chèris. Il approchoit des murs qu'une fée a bâtis, Quand sur les bords du Mince, à l'heure que l'aurore Commence à s'éloigner du séjour de Thétis,

Une nymphe en habit de reine, Belle, majestueuse, et d'un regard charmant,

Vint s'offrir tout d'nn coup aux yeux du pauvre amant, Qui révoit alors à sa peine.

Qui révoit alors à su peine. Je veux, dit-elle, Atis, que vous soyez heureux : Je le veux, je le pnis, étant Manto la fée,

Votre amie et votre obligée : Vous connoissez ce nom fameux ;

Vous connoissez ce nom tameux; Mantoue en tient le sien : jadis en cette terre l'ai posé la première pierre

De ces murs en durée égaux anx bâtiments Dont Memphis voit le Nil laver les fondements. La parque est inconnue à toutes mes pareilles :

Nous opérons mille merveilles : Malbeureuses pontant de ne pouvoir mourir , Car nous sommes d'ailleurs capables de souffrir Toute l'infirmité de la nature humaine.

Nous devenons serpents un jour de la semaine, Vous souvient-il qu'en ce lieu-ci Vous en tirâtes un de peine?

C'étoit moi qu'nn manant s'en alloit assommer; Vous me donnâtes assistance :

Atis, je veux, pour récompense, Vous proeurer la jonissance De celle qui vous fait aimer. Allons-nous-en la voir : je vous donne assurance Qu'avant qu'il soit deux jours de temps Vous gaguerez par vos présents Argie et tous ses surveillants.

Argie et tous ses savetinants.

Dépensez, dissipez, donnez à tont le moude;

A pleines mains répandez l'or,

Vous u'en mauquerez point; e'est pour vous le trésor

Que Lucifer me garde en sa grotte profonde. Votre belle saura quel est notre pouvoir. Même, pour m'approcher de cette inexorable,

Et vous la rendre favorable, En petit chieu vous m'allez voir F.isant mille tours sur l'herbette;

Et vous, en pélerin jouaut de la musette, Me pourrez à ce son mener chez la beanté Qui tient votre eœur enchanté.

Aussitôt fait que dit; notre amant et la fée Changent de forme en un instant : Le voilà pélerin chantant comme un Orpbée, Et Mauto petit chien faisant tours et sautant.

Ils vont au château de la belle.

Valet et gens du lieu s'assembleut autour d'eux :
Le petit chien fait rage; aussi fait l'amonreux;
Chacuu danse, et Guillot fait sauter Perroanelle.
Madame entand ce bruit, et as nourries y court.
On lui dit qu'elle vienne admirer à son tour
Le roi des épageux, charmante créature,

Et vrai miracle de nature.

Il entend tout, il parle, il danse, il fait cent tours : Madame en fera ses amours ; Car. veuille on non son maltre, il faut qu'il le lui vende,

Car, veuille on non son maître, il laut qu'il le lui vende S'il n'aime mieux le lui donner. La nonrtice en fait la demande. Le pélerin, sans tant tourner.

Lui dit tout bas le prix qu'il veut mettre à la chose; Et voici ce qu'il lui propose :

Mon chieu n'est point à vendre, à donner encor moins; Il fournit à tons mes besoins : Je n'ai qu'à dire trois paroles,

Sa patte entre mes mains fait tomber a l'instant,

Au lieu de puces, des pistoles, Des perles, des rubis, avec maint diamant :

C'est un prodige eafin. Madame cependant En a, comme on dit, la monnoie.

Pourvn que j'aye cette joie De coucher avec elle une nuit seulement, Favori sera sien dès le même moment.

La proposition surprit fort la nourrice. Quoi! madame l'ambassadrice!

Un simple pélerin! madame à son chevet Pourroit voir un bourdon! Et si l'on le savoit!

Si cette même nuit quelque hôpital avoit Hébergé le chien et son maltre! Mais ce maître est bien fait, et beau comme le jour;

Cela fait passer en amour Queique bourdon que ce puisse être.

.

Atis avoit changé de visage et de traits : Ou ne le counut pas; c'étaient d'autres attraits. La nourrice ajontoit : A gens de cette mine

Comment peut-on refuser rien?
Puis celni-ci possede un chien
Que le royaume de la Chine
Ne paieroit pas de tont son or.

Une nuit de madame aussi, c'est un trésor. l'avois oublié de vous dire

Que le drôle à son chien feignit de parler bas : Il tombe aussitôt dix ducats Qu'à la nouvrice offre le sire. Il tombe eucore un diamant.

Atis en riant le ramasse : C'est, dit-il, pour madame; obliges-moi de grace

De le lui présenter avec mon compliment. Vous direz à son excellence

Que je lul suis acquis. La nourrice, à ces mots, Court annoncer en diligence Le petit chien et sa science,

Le péleria et son propos.
Il ne s'en fallat rien qu'Argie
Ne battl sa nourrice. A roir l'effronterie
De lui mettre en l'esprit une telle infamie l
Arce qu'i Si c'étôti encor le pauvre Atis;
Hélas l mes crunatés sont cause de sa perte.
Il ne me proposa jamais de tela partis.
Le s'avarois par d'un roi cette chose soulferte,

Quelque dou que l'on pât m'offrir; Et d'un porte-boardon je la pourrois souffrir, Moi qui suis une ambassadrice! Madame, reprit la ocurrice, Quand vous series impératrice, Je vous dis que ce pèlerin A de quoi marchander non pas une mortelle,

Mais la déesse la plus belle.
Atis, votre besu paladin,
Ne vaut pas seulement un doigt du personnage.
Mais mon mari m'a fait jurer....
Et quoi'n.. de lui garder la foi de mariage?
Bon i jurer? ce serment vous lie-t-il davantage
Que le premier n'a fait' qui l'ira déclarer?

Qui le saura? j'en vois marcher tête levée, Qui d'iroient pas ainsi, j'ose vous l'assurer, Si sar le bout du nez tache pouvoit montrer

Que telle chose est arrivée. Cela nous fait-il empirer

D'un ongle ou d'un cheveu? non, madame, il faut être Bien habile pour reconnoltre

Bouche ayaut employé son temps et ses appas, D'avec bouche qui s'est teuue à ne rien faire. Dounez-vous, ne vous donnez pas,

Ce sera toujours même affaire, Pour qui ménagez-vous les trésors de l'amour? Pour celui qui, je crois, ne s'en servira guere; Vous n'aurez pas grand'peine à fêter son retour.

## LE PETIT CHIEN.

La fausse vieille sut taut dire, Que tout se réduisit seulement à donter Des merveilles du chien et des charmes du sire.

160

Pour cela l'on les fit monter . La belle étoit au lit encore, L'univers n'eut jamais d'aurore Plus paresseuse à se lever.

Notre feiut pélerin traversa la ruelle, Comme un homme ayant vu d'autres gens que des saints. Sou compliment parut galant et des plus fius : Il surprit et charma la belle.

Yous wives pas, ce lui dist-elle, La mise de vous saller A Saisat Jacques de Compostelle. Cependant, pour la rigalee, Le chien à son tour eatre ca lice. On cât ve saster Favori Four la dame et pour la souriee, Mais point du tout pour le mari. Ce a'est pas tout; il se secone : Aussido preite de tomber. Nourrice de les ransaers, Soubrettes de tembler,

Sonbrettes de les enfiler,
Pélerin de les ettacher
A de certains bras, dout il loue
La blaucheur et le reste. Eufin il fait si bieu,
Qu'avaut que partir de la place,
Ou traite avec lui de sou chiem.

On lui donne un baiser pour arrhes de la grace Qu'il demandoit : et la nuit vint. Aussitôt que le drôle tint Entre ses bras madame Argio, Il rederint Atis, La dame en fut ravie : C'étoit avec bien plus d'honneur

Traiter monsieur l'ambassadeur. Cette nuit eut des sœurs, et même en très bon nombre. Chaenn s'en appercut; car d'enfermer sous l'ombre

Une telle aise, le moyen? Jeunes gens sont-ils jamais rien Que le plus aveugle ne voie?

Que le plus aveugle ne voie?

A quelques mois de là, le saint-pere renvoie

Anselme avec force pardons,

Et beaucoup d'autres meaus dons,

Les biens et les honneurs pleuvoient sur sa personne. De son vice-gérent il apprend tons les soins ;

Dons certificats des voisins.
Pour les valets, nul ne lui donne
D'éclaircissement sur cela.
Monsieur le juge interroges
La nourrice avec les soubrettes,
Sages personnes et discrettes;
Il n'en pat tirer ce secret.
Mais, comme parmi les femelles
Volontiers le diable se met,

Il survint de telles querelles, La dame et la nourrice eurent de tels délats, Que relle-ci ne manqua pas A se venger de l'antre, et déclarer l'affaire. Dût-elle aussi se perdre, il fallut tout conter.

D'exprimer jusqu'où la colere Ou plutôt la fureur de l'époux pot monter, Je ne tiens pas qu'il soit possible. Ainsi je m'en tairai : on peut par les effets

Juger combien Anselme étoit homme sensible.

Il choisit na de ses valets,

Le charge d'an billet, et mande que madame
Vienne voir son mari malade en la cité.

Le charge a na nuice, or insuine que manuaire Vienne voir son mari malade en la cité. La belle n'avoit point son village quité. L'épour alloit, venoit, et laissoit là sa femme. Il te faut en chemin écarrer tons ses gens, Dit Anselme au porteur de ces ordres pressants : La perdide a consert mon front d'agnominie. Pour satisfaction je vens avoir sa vic.

Poignarde-la; mais prends ton temps: Tâche de te santer: voilà poor ta retraite; Prends cet or : si ta fais ce qu'Anselme souhaite. Et punis cette offense-là,

Quelque part que tu sois, rien ne te manquera.

Le valet va trouver Argie,

Qui par son chien est avertie. Si vous me demandes comme un chien avertit. Je crois que par la jupe il tire;

Il se plaint, il jappe, il sonpire, Il en veut à chacun : pour peu qu'on sit d'esprit, On entend bien ce qu'il veut dire. Favori fit bien plus ; et tout bas il apprit Un tel péril à sa maltresse.

Un tel peril a sa maltresse.

Partez pourtant, dit-il, on ne vous fera rien : Reposez-vous sur moi ; j'en empécherai bien Ce valet à l'ame traîtresse.

Ils étoient en chemin, près d'un bois qui servoit Souvent aux volenrs de refuge : Le ministre eruel des vengeances du juge

Envoie nn peu devant le train qui les suivoit; Puis il dit l'ordre qu'il avoit.

La dame disparoit anx yeux du personnage : Manto la cache en un nuage, Le valet étonné retonne vers l'éponx, Lai conte le miracle; et son maître en courroux

Va lui-même à l'endroit. O prodige! ò merveille! Il y tronve un palais de beauté sans pareille :

Une benre auparavant, c'étoit un champ tout nu.

Anselme, à son tour éperdu,

Admire ce palais bâti non pour des bommes.

Admire ce paints dati non pour des nomme:

Mais apparemment pour des dieux;

Appartements dorés, meubles très précienx,

Jardins et bois délicieux;

On anroit peine à voir, en ce siecle où nous sommes, Chose si magnifique et si riante aux yeux.

Toutes les portes sont ouvertes; Les chambres sans bôte et désertes: Pas nne ame en ce louvre; excepté qu'à la fin

.

Sexagénaire et grave. A la fin, au passage D'ane chambre en nne autre, Argie à son mars Se montre tout d'an coup : Est-ce Anselme, dit-elle,

Se montre tout d'un coup: Est-ce Anselme, dit-ell
Que je vois ainsi déguisé?
Anselme! il ne se peut; mon cel s'est abusé.
Le vertueux Auselme à la sage cervelle
Me vondroit-il donner une telle leçon!
Cest lair nontress. Ohl ohl poneisers notes barbon

C'est lui ponrtant. Oh! oh! monsieur notre barbon, Notre législateur, notre homme d'ambassade, Vous être à cet âge homme de mascarade? Homme de.... la pudeur me défend d'achever. Quoi! vous jugez les gens à mort pour mon affaire,

Vous, qu'Argie a pensé tronver En un fort plaisant adultere! Du moins n'ai-je pas pris un More pour galant. Tont me rend excusable, Atis et son mérite,

Et la qualité du présent. Vous verrez tout incontineut Si femme qu'un tel don à l'amour sollicite

Peut résister un senl moment, More, devenez chien. Tont aussitôt le More Redevint petit chien encore,

Favori, que l'on danse. A ces mots, Favori Danse, et tend la patte an mari. Qu'on fasse tomber des pistoles.

Pistoles tombent à foison. Hé bien! qu'en dites-vous? sont-ce choses frivoles? C'est de ce chien qu'on m'a fait dou. Il a băți cette maison

Puis faites-moi trouver an monde une excellence,

Une altesse, une majesté, Oui refuse sa jouissance

A dons de cette qualité,

Sor-tout quand le dooneur est bien fait, et qu'il aime, Et qu'il mérite d'être aimé!

En échaoge du chieo l'on me vouloit moi-même : Ce que vous possédez de trop, je l'ai donné,

Bien entendo, monsieur ; suis-je chose si chere? Vraiment vous me croiriez bien pauvre ménagere

Si je laissois aller tel chieu à ce prix-la.

Savez-vous qu'il a fait le lonvre que voilà? Le loovre poor lequel..., Mais oublions cela,

Et n'ordonnez plus qu'on me tue,

Moi go'Atis seulement en ses lacs a fait choir : Je le donne à Lucrece, et voudrois bien la voir

Des mêmes armes combattue.

Toochez la, mon mari : la paix : car aussi bien

Je voos défie, ayant ce chien :

Le fer ni le poison pour moi ne sont à craindre :

Il m'avertit de tont; il confond les jaloux : Ne le soyez dooc point : plus on veut nous contraindre,

Moins on doit s'assurer de nous,

Anselme accorda tout : qu'eût fait le pauvre sire? On lui promit de ne pas dire

Qu'il avoit été page. Un tel cas étaot tû,

Cocoage, s'il eut vooln,

Auroit eu ses franches coudées, Argie en rendit grace; et, compensations D'une et d'autre part accordées, On quitta la campagne à ces conditions.

Que devint le palais? dira quelque critique. Le pálais? que m'importe? Il deviat ce qui il pat. A moi ces questions lassi eje home qui se pique D'être si règalier? Le palais disparat. El te chien? Le chien fit ce que l'amant voulut. Mais que voulut I amant? Cesseur, in m'importanes : Il voulut par ce chien tenter d'autres fortunes.

Favori se perdoit souvent:
Mais chez sa premiere maltresse
Il rerenoit toujours. Pour elle, sa tendresse
Deviat bonne amitié. Sur ce pied, notre amant
L'alloit voir fort assidument:

Et méme en l'accommodement
Argie à son époax fit un serment sincere
De l'avoir plus aucune affaire.
L'époax jura de son côté
Qu'il a'auroit plus aucan ombrage,
Et qu'il vouloit être fouetté
Si jamais on le voyoit page.



## PATÉ D'ANGUILLE.

Méxat beanté, tant soit exquive, Rassasier to tobé à la fin. Il rose faut d'un et d'autre pain : Diversité, c'est un devise. Cette maîtresse un tantet bise Rit à mes year, i ponquoi cela? C'est qu'elle est neuve; et celle-là Qui depais i tong-temps m'est acquise, Blanche qu'elle est, en sulle guise No me cause d'émotion. Son courr dit ouis le mien dit non; D'où vient? en voici la raison : Diversité, e'est ma devise, Je l'ai ja dit d'autre façon; Car il est bon que l'on déguise, Suivant la lui de ce dicton. Diversité, e'est ma devise. Ce fnt celle aussi d'un mari De qui la femme étoit fart belle. Il se tronva bientôt guéri De l'amane qu'il avait pour elle. L'hymen et la possession Éteignirent sa passion. Un sien valet avoit pour femme Un petit bec assez mignon : Le maître, étant bon compaguou, Eut bientôt empaumé la dame. Cela ne plut pas au valet, Qui, les ayant pris sur le fait, Vendique son bien de conchette, A sa moitié chanta gnguette, L'appela tont net et tout franc.... Bien sot de faire un bruit si grand Pour une chose si commune t Dien nons gard' de plus grand'fortune! Il fit à son maltre no sermon. Monsieur, dit-il, chacun la sienne, Ce n'est pas trop; Dieu et raison Vous recommandent cette antienne. Direz-vous, Je suis sans chrétienne?







Vous en avez à la maison Une qui vaut ceut fois la mienne. Ne prenez donc plus taut de peine : C'est pour ma femme trop d'honneur; Il ue lui faut si gros mousieur. Tenous-nous chacun à la nôtre : N'allez point à l'eau chez un autre, Ayant pleiu puits de ces douceurs : Je m'en rapporte aux connoisseurs. Si Dieu m'avoit fait taut de grace Qu'ainsi que vous je disposasse De madame, je m'y tiendrois, Et d'une reine ne voudrois. Mais, puisqu'on ne sauroit défaire Ce qui s'est fait, je voudrois bien (Ceci soit dit saus vous déplaire) Oue, content de votre ordinaire. Vous ne goûtassiez plus du mien. Le patron ne voulut lui dire Ni oui ui uou sur ce discours. Et commanda que tous les jours On mit au repas près do sire Un pâté d'anguille. Ce mets Lui châtouilloit fort le palais. Avec nu appétit extrême Une et deux fois il en mangen; Mais, quaud ce vint à la troisieme. La seule odeur le dégoûts.

## PATÉ D'ANGUILLE.

172

Il voulut sur une autre viaude Mettre la main ; ou l'empêcha : Mousieur, dit-on, nous le commande : Tenez-vous-eu à ce mets-là : Vous l'aimez; qu'avez-vous à dire? M'en voils soul, reprit le sire. Hé quoi! toujours pâtés au ber! Pas uue anguille de rôtie! Pâtés tous les jours de ma vie! J'aimerois mieux du paiu tout sec. Laissez-moi preudre un peu du vôtre : Pau de par Dieu, ou de par l'autre : Au diable ces pâtés maudits! Ils me suivrout eu paradis, Et par-delà, Dieu me pardonue! Le maître accourt soudain au bruit : Et, prenaut sa part du déduit. Mon ami, dit-il, je m'étonne Que d'un mets si plein de bouté Vous sovez sitôt dégoûté. Ne vous ni-je pas ouï dire Oue c'étoit votre grand ragoùt? Il faut qu'eu peu de temps, beau sire, Vous avez bien changé de goût. Qu'ai-je fait qui fût plus étrange? Vous me blâmez lorsque je chauge Un mets que vous crovez friand. Lt vons en faites tout autaut!

Mon doux ami, je vous apprends Que ce u'est pas une sottise, En fait de certains appetits, De changer son pain blanc en bis : Diversité, c'est ma devise. Quand le maltre ent ainsi parlé. Le valet fut tout consolé. Non que ce dernier n'eût à dire Quelque chose encor là-dessus : Car, après tout, doit-il suffire D'alléguer son plaisir saus plus? J'aime le change. A la bonne heure : On vous l'accorde; mais gagnez, S'il se peut, les intéresses, Cette voie est hien la meilleure : Suivez-la donc. A dire vrai, Je crois que l'amateur du change De ce conseil tenta l'essai. On dit qu'il parloit comme un auge, De mots dorés usant toujours. Mots dorés fout tout en amours : C'est une maxime constante, Chacun sait quelle est mon entente . J'ai rebattu cent et cent fois Ceci dans cent et cent endroits : Mais la chose est si nécessaire. Que je ne puis jamais m'en taire, Et redirai jusques au bont :

Mots dorés en amours font tout. Ils persuadent la donzelle, Sou petit chien, sa demoiselle, Son époux quelquefois aussi. C'est le seul qu'il falloit ici Persuader; il n'avoit l'ame Sourde à cette éloquence; et, dame! Les orateurs du temps jadis N'en ont de telle en leurs écrits. Notre jaloux devint commode : Même ou dit qu'il suivit la mode De sou maltre, et toujours depuis Changea d'objets en ses déduits. Il n'étoit bruit que d'aventures Du chrétien et de créatures, Les plus nouvelles sans manquer Étoient pour lui les plus geutilles : Par où le drôle en put croquer Il en croqua; femmes et filles, Nymphes, grisettes, ce qu'il put. Toutes étoient de bonne prise ; Et sur ce point, tant qu'il vécut, Diversité fut sa devise.



# LE MAGNIFIQUE.

Un preu d'esprit, brescoup de bonne mise, Et plus encer de libéralité, Crest en amour me triple machine Par qui minit fort en bientit emporté, Rocher Brist) vocteren sansi en presanen. Que les riches de la bonne si quelquat infent, en constitue de la bonne de la bonne de la que les riches de la bonne palant. Le vous le dis, la place ent an galant. On la prend bien quelquesión suns one choses. Son fist avoir aframencies quelques doros D'entredement et a'être pas us sot. A grand besoin de bonne rhétorique : La meilleure est celle du libéral. Un Florentia, nommé le Magnifique, La possédoit en propre original. Le Magnifique étoit un nom de guerre Qu'on lui donna; bien l'avoit mérité: Son train de vivre, et son honnéteté, Ses dons sur-tont, l'avoient par toute terre Déclaré tel; propre, bien fait, bien mis, L'esprit galant, et l'air des plus polis. ll se piqua pour certaine femelle De haut état. La conquête étoit belle : Elle excitoit donblement le desir; Rien a'y manquoit, la gloire, et le plaisir. Aldobrandin étoit de cette dame Mari jaloux ; non comme d'une femme, Mais comme qui depuis peu joniroit D'une Philis. Cet homme la veilloit De tous ses yeux; s'il en euten dix mille, Il les eut tous à ce soin occupés : Amour le rend, quand il veut, inutile; Ces Argus-la sont fort souvent trompes. Aldobrandin ne croyoit pas possible Qu'il le fût onc; il défioit les gens. Au demeurant il étoit fort sensible A l'intérêt, aimoit fort les présents. Son concurrent n'avoit encor su dire Le moindre mot à l'objet de ses vœux :







On ignoroit, ce lui sembloit, ses feux. Et le surplus de l'amoureux martyre. (Car e'est tonjours nne même ehanson.) Si l'on l'eut su, qu'eut-on fait? Que fait-on? Ja n'est besoin qu'au lecteur je le die. Pour revenir à notre pauvre amant, Il n'avoit an dire uo mot seulement Au médecin touchaut sa maladie. Or le voilà qui tourmente sa vie. Qui va, qui vient, qui court, qui perd ses pas : Point de fenêtre, et point de jalousie Ne lui permet d'entrevoir les appas Ni d'entr'onir la voix de sa maîtresse. Il ne fut one semblable forteresse. Si faudra-t-il qu'elle y vienne pourtant. Voici comment a'v prit notre assiégeant. Je pense avoir déja dit, ce me semble, Qu'Aldobrandin bomme à présents étoit; Non qu'il en fit, mais il en recevoit. Le Magnifique avoit un cheval d'amble, Beau, bien taillé, dont il faisoit grand cas : Il l'appeloit, à eanse de son pas, La haquence, Aldobrandin le lone : Ce fut asses; notre amant proposa De le troquer, L'époux s'en excusa : Non pas, dit-il, que je ne vom avone Qu'il me plaît fort; mais, à de tels marchés Je perds tonionrs, Alors le Magnifique,

Qui voit le but de cette politique, Reprit : Eh bien! faisons mieux ; ne troquez, Mais, pour le prix du cheval, permettez Que, vous présent, j'entretienue madame : C'est nn désir curieux qui m's pris. Encor faut-il que vos meilleurs amis Suchent un pen ce qu'elle s dedans l'ame. Je vous demande un quart-d'heure sans plus, Aldobrandin l'arrêtant là-dessus : J'en snis d'avis! je livrerai ma femme! Ma foi, mon cher, gardez votre cheval.... Quoi! vous présent?... Moi présent..., Et quel mal Encore un coup peut-il, en la présence D'un mari fin comme vous, arriver? Aldobrandin commence d'y rêver; Et raisonnant en soi : Quelle apparence Qu'il en mévienne, en effet, moi présent? C'est marché súr; il est fol à son dam. Que prétend-il? Pour plus grande assurance. Sans qu'il le sache, il faut faire défense A ms moitié de répondre an galant, Sus, dit l'éponx, j'y consens. La distance De vous a nous, ponrsuivit notre amant. Sera réglée, afin qu'ancunement Vons n'entendiez. Il y consent encore; Puis va querir sa femme en ce moment. Quand l'autre voit celle-la qu'il adore. Il se croit être en un enchantement

Les saluts faits, en un coin de la salle Ils se vont seoir. Notre galaut n'étale Un long narré, mais vient d'abord au fait. Je n'ai le lieu ni le temps à souhait, Commença-t-il, puis je tiens inutile De tant tourner : il n'est que d'aller droit, Partant, madame, en un mot comme en mille, Votre beauté insqu'au vif m'a touché, Penseriez-vous que ce fût na péché Que d'y répondre? Ah! je vous crois, madame, De trop bon sens. Si j'avois le loisir, Je ferois voir par les formes ma flamme, Et vous dirois de cet ardent desir Tout le menn; mais que je brûle, meure, Et m'en tourmente, et me dise aux abois, Tout ce chemin que l'on fait en six mois, Il me convient le faire en un quart-d'henre, Et plus encor; car ce n'est pas la tont, Froid est l'amant qui ne va jasqu'an bout, Et par sottise en si beau train demeure, Vous vous taisez! pas un mot! qu'est-ce la? Renvoirez-vous de la sorte no pauvre homme? Le ciel vous fit, il est vrai, ce qu'on nomme Divinité; mais fant-il pour cela Ne point répondre alors que l'on vous prie? Je vois, je vois; c'est une tricherie De votre époux : il m'a joué ce trait, Et ne prétend qu'aucune repartie

Soit du marché : mais j'y sais un secret : Rien n'y fera, pour le sûr, sa défense. Je saurai bien me répondre pour vons : Puis ce coin d'œil, par son langage donz, Rompt à mon sens quelque peu le silence : J'y lis ceci, Ne croyez pas, monsieur, Que la nature ait composé mon cœur De marbre dur. Vos fréquentes passades. Joûtes, tournois, devises, sérénades, M'ont avant tout déclaré votre amour. Bien loin qu'il m'ait en nul point offensée, Je vous dirai que dès le premier jour J'y répondis, et me sentis blessée Du même trait. Mais que nous sert ceci? Ce qu'il nous sert ? je m'en vais vous le dire : Étant d'accord, il faut cette nuit ci Goûter le fruit de ce commun martyre. De votre époux nous venger et nous rire, Bref le payer du soin qu'il prend ici : De ces fruits-la le dernier n'est le pire. Votre jardin viendra comme de cire : Descendez-y; ne dontez du succès, Votre mari ne se tiendra jamais Qu'a sa maison des champs, je vous l'assure, Tantôt il n'aille éprouver sa monture. Vos douagnas en leur premier sommeil, Vous descendrez, sans nul autre appareil Que de jeter une robe fourrée

Sur votre dos, et viendrez au jardin. De mon côté l'échelle est préparée ; Je monterai par la cour du voisin; Je l'ai gagné: la rue est trop publique. Ne craignez rien ... Ah! mon cher Magnifique. Que je vons aime! et que je vons sais gré De ce dessein! Venez, je descendrai.... C'est vous qui parle. Hé! plût an ciel, madame. Qu'on vous osat embrasser les genonx !... Mon Magnifique, à tantôt; votre flamme Ne craindra point les regards d'un jalons. L'amant la quitte, et feint d'être en courroux : Puis, tont grondant: Vous me la donnez bonne, Aldobrandin ; je n'entendois cela. Autant vaudroit n'être avecque personne One d'être avec madame que voila. Si vons trouvez chevaux à ce prix-la. Yous les devez prendre sur ma parole. Le mien hennit du moins ; mais cette idole Est proprement nn fort joli poisson. Or sus, j'en tiens; ce m'est ane leçon. Ouiconane veut le reste du quart-d'heure N'a qu'a parler, j'en ferai juste prix. Aldobrandin rit si fort qu'il en pleure. Ces jeunes gens, dit-il, en leurs esprits Mettent toujours quelque hante entreprise. Notre féal, vous lâchez trop tôt prise; Avec le temps on en viendroit à bout.

I'v tiendrai l'œil : car ce n'est pas la tout ; Nous y savons encor quelque rubrique : Et cependant, monsieur le Magnifique, La haquenée est nettement à nous : Plus ne fera de dépense elsez vous. Des sujourd'hui, qu'il ne vous en déplaise. Vous me verrez dessus fort à mon aise Dans le ehemin de ma maison des champs. Il n'y manque, sur le soir; et nos gens Au rendez-vous tout aussi peu manquerent. Dire comment les choses s'y passerent, C'est un détail trop long : leeteur prudent. Je m'en remets à ton bon jugement : La dame étoit jeune, fringante et belle. L'amant bien fait, et tous deux fort épris. Trois rendez-vous coup sur conp furent pris : Moins n'en valoit si gentille femelle. Aucun péril, nul mauvais accident, Bons dormitifs en or comme en argent Aux douagnus, et bonne sentinelle. Un pavillon vers le bout du jardin Vint à propos : messire Aldohrandin Ne l'avoit fait hâtir pour eet usage. Conclusion, qu'il prit en cocuage Tous ses degrés : un seul ne lui manqua, Tant sut joner son jeu la baquence! Content ne fut d'une seule journée Pour l'éprouver; aux champs il demeura

## LE MAGNIFIQUE.

183

Tross jours entiers, sans doute ni scrupule. J'en connois bien qui ne sont si chanceux; Car ils ont femme, et n'ont cheval ni mule, Sachant de plus tout ce qu'on fait chez eux.





# LA MATRONE D'ÉPHESE.

S'IL est un conte usé, commun et relatis, Cest celui qu'en ces vers p'accommode à ma gusse. Et pourquoi donc le choisis-tu? Qui l'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit ausse d'écris? Quelle grace aura ta mator. Qu'elle grace aura ta mator. Au prix de celle de Pétrone? Comment la remdar-ta nouvelle à nos equris? Sans répondre sux censeurs, car c'est chose infinie. Vayons à dans me vers je l'aura riquaisé.

Dans Éphese il fut antrefois

## 86 LA MATRONE D'ÉPHESE

Une dame en sagesse et vertus sans égale, Et, selou la commune voiv, Ayant su rafliner sur l'amour conjugale. Il n'étoit bruit que d'elle et de sa chasteté; On l'alloit voir par rareté; C'étoit l'honneur du sexe : heureuse sa patri

C'étoit l'honneur du sexe : heureuse su patrie! Chaque mere à sa bru l'allégnoit pour patrou; Chaque époux la prônoit à sa femme chérie : D'elle descendent ceux de la Prudoterie,

Antique et eelebre maison.

Son mari l'aimoit d'amour folle.

Il mourut. De dire comment,

Ce seroit un détail frivole.

Il monrut: et son testament

N'étoit plein que de legs qui l'auroient consolée, Si les biens réparoient la perte d'un mari

Amoureux autant que chéri.
Mainte veuve pourtant fait la dérbevelée.
Qui n'abandone pas le soin du demeurant,
Et du hien qu'elle anra fait le compte en pleurant.
Celle-ci, par ses cris, mettoit tout en alarme.
Celle-ci faisoit un vacarme.

Un bruit, et des regrets à percer tous les œurs; Bien qu'on sache qu'ene ces malheurs, De quelque désespoir qu'une ane soit atteinte, La douleur est tonjours moins forte que la plainte, Tonjours an pen de faste entre parmi les pleurs. Chaeun fit son devoir de dire à l'affligée







Que tout a sa mesure, et que de tels regrets Pourroient pécher par leur excès:

Chacun rendit par-là sa douleur rengrégée. Enfin, ne voulant plus jonir de la clarté, Oue son époux avoit perdue,

Elle entre dans sa tombe, en ferme volonté
D'accompagner cette ombre aux enfers descendue.
Et voyes ce que peut l'excessive amitié,
(Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie)

(Ce mouvement aussi va jusqu'à la lohe) Une esclave en ce lieu la suivit par pitié,

D'une telle inclination.

Prête à mourir de compaguir; Prête, je m'entends bien, c'est à-dire en un mot N'ayant examiné qu'à demi ce complot, Et, jusques à l'elfet, courageuse et hardie. L'esclave avec la dame avoit été nourrie; Toutes deus à 'entr' aimoient, et cette passion Étoit erre avec l'âge au cœur des deux femelles: Le monde entire à poine c'êt fourait deux modelles.

Comme l'esciver svoit plus de seus que la danslèlle laissa passer les premiers mouvements; Pais tâcha, mais ca vais, de remettre cette ame Dans l'ordinaire train des commans sentiments. Aux consolations les veuer inarcessilles S'appliquoit seulement à tout moyen possible De saivre le défant aux noirs et tristes lieux. Le fer auvoit été le plus court et le mieux; Mais la danse voloit pattre encore se yeux

## LA MATRONE D'ÉPHESE.

Du trésor qu'enfermoit la hiere, Froide déponille, et ponrtant chere : C'étoit la le seul aliment Qu'elle prit en ce monument. La faim donc fut celle des portes Qu'entre d'autres de tant de sortes

188

Notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe, et deux, sans autre nourriture Que ses profonds soupirs, que ses fréquents bélas. Qu'nn inutile et long murmure

Contre les dieux, le sort, et tonte la nature. Enfin sa donleur n'omit rien, Si la donleur doit s'exprimer si hien.

Encore un antre mort faisoit sa résidence Non loin de ce tombean, mais bien différemment

Car il n'avoit pour monnment Que le dessuus d'une potenee: · Pour exemple aux voleurs on l'avoit la laissé.

Un soldat hien récompensé Le gardoit avec vigilance.

Il étoit dit par ordonnance Que si d'autres voleurs, un parent, un auni, L'enlevoient, le soldat, nonchalant, endormi.

> Rempliroit aussitôt sa place. C'étoit trop de sévérité : Mais la publique ptilité

C'étoit trop de séverite :

Mais la publique ntilité

Défendoit que l'on fit au garde aueune grace.

Pendant la mit il vit aux fentes du tombéau

Briller quelque elarté, spectacle assez nonveau. Corieux, il y court, entend de loin la dame Remplissant l'air de ses clameurs.

Il entre, est étonné, demande à cette femme Pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs. Pourquoi cette triste musique.

Pourquoi cette triste musique, Pourquoi cette maison noire et mélancolique. Occupée à ses pleurs, à peine elle entendit

Toutes ees demandes frivoles. Le mort pour elle y répondit : Cet objet, sans antres paroles.

Disoit assez par quel malheur La dame a'enterroit ainsi toute vivante. Nous avons fait serment, ajonta la suivante. De nous laisser monrir de faim et de donleur. Encor que le soldat fût mauvais orateur,

Il leur fit concevoir ce que e'est que la vie. La dame cette fois eut de l'attention;

Et déjà l'autre passion Se trouvoit un peu ralentie :

Se trouvoit un peu ralentse : Le temps avoit agi. Si la foi du serment, Poursuivit le soldat, vous défend l'aliment, Voyez-moi manger seulement.

Yous n'en mourrez pas moins. Un tel tempérament Ne déplut pas aux deux femelles. Conclusion, qu'il obtint d'elles Une permission d'apporter son soupé ;

Ce qu'il fit. Et l'esclave ent le cœur fort tenté

### LA MATRONE D'ÉPHESE.

De renoncer dis-lurs à la cruelle euvie
De tenir au mort compagnie.
Madame, ce dit-elle, un penser m est venu :
Qu'importe a votre époux que vous cessiez de vivre ?
Crorez-vous que lui-même il fût homme à vnus sui

Coyer-cous que lui mbes il (il homme à vum mit re Sip par votte vigas vom l'arties prévent Von, medium; il vundrait subvers a enzirer. Non, medium; il vundrait subvers a enzirer. Non arties de la viante de la viante de la viante Se fastil, à viagt san, nefermer dans la bire? Non serman tout limit d'abbiter or maisons. On se meut que trop 61¢; qui mus presse? stitedous, Quant à moi, le vaudrais se manire que ridee. Voolu-a vous campotter vou spopus chez les morts? Our vous servin-ci d'en être regardait de la morts?

Tantôt, en vayant les trésors Dout le ciel prit plaisir d'arner vatre visage,

le disols : Hélas l'est damunge!
Nous-miens nous allous enterrer tout cela.
A ce discours flatteur la dame s'éveilla.
Le dieu qui fait aimer prit son temps; il rira
Deut traits de son carquois : de l'un il entama
Le soldat jusqu'au vij ; l'autre effleura la dane.
Le cune et belle, elle avoit sous ses pleurs de l'éclat;

Et des gens de goût délicat Auroient bien pu l'aimer, et même étant leur feinme. Le garde en fut épris : les pleurs et la pitie, Sorte d'amours avant ses charmes.

Tout y fit: une belle, alors qu'elle est en larmes,

En est plus belle de moitié, Voila donc notre veuve écoutant la louange,

Poison qui de l'amonr est le premier degré; La voilà qui trouve à son gré

Celui qui le lui donne. Il fait taut qu'elle mange; Il fait tant que de plaire, et se rend en effet Plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait;

Il fait taut enfin qu'elle change; Et toujours par degrés, comme l'on peut penser, De l'un à l'autre il fait cette femme passer : Je ne le trouve pas étrange.

Elle éconte un amant, elle en fait un mari, Le tont au nez du mort qu'elle avoit tant chéri. Pendant cet hyménée, an voleur se hasarde D'enlever le dépôt commis anx soins du garde : Il en entend le bruit, il y court à grands pas;

Mais en vain, la ebose étoit faite. Il revient au tombeau conter son embarras,

Ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit, le voyant éperdu :

L'on vous a pris votre pendn? Les loix ne vous feront, dites-vous, nulle grace? Si madame y consent, j'y remédierai bien.

Mettons notre mort en la place, Les passants n'y connoîtront rien,

La dame y consentit. O volages femelles! La femme est tonjours femme, ll en est qui sont belles;

Il en est qui ne le sont pas :

## 192 LA MATRONE D'ÉPHESE.

S'il en étoit d'assez fideles, Elles auroient assez d'appas. Prudes, vous vous devez défier de vos forres :

Ny vois vainter de rien. Si votre intention
Est de résister aux amorces.
La nôtre est bonne assai: mais l'exécution
Nous trompe réglement; témois ette matrone.
Es, n'en déplaise as bon Pétrone.
Ce n'étoit pas un fait tellement merreilleux,
Qu'il en dût proposer l'exemple à non nereux,
Cette veuve n'ent tort qu'au brait qu'on lui vit faire,
Qu'ul dessoit de mourir, nad compe, mai formé:
Car de mettre an patibolaire
Le copp d'un mari tant simé,

Le corps d'un mari tant aimé, Ce n'étoit pas peut-être une si grande affaire; Cela lui sauvoit l'autre: et, tont considéré, Mieux vaut goujat debont, qu'emperenr enterré.



BELPHÉGOR.

NOUVELLE TIRÉE DE MACHIAVEL

A Mile DE CHAMMELAY.

Da votre nom j'orne le frontispice Des derniers vers que ma mues a polis. Puisse le tout, de charmante Philis, Aller si lois que notre los franchises La nuit des tempa l'onus la sanonsa donter, Moi par écrire, et vons par réciter. Nos nons unis perecenol Tombre noire ; Vous régerere long-temps dans la mémoire, Après avair régné jusques ici Dans les esprits, dans les cœurs même aussi Qui ne connoît l'inimitable actrice Représentant na Phedre ou Bérénice, Chimene en pleurs, on Camille en fureur? Est-il quelqu'un que votre vnix n'enchante? S'en trouve-t-il une autre aussi touchante, Une autre enfin allant si droit au cœur? N'attendez pas que je fasse l'élage De ce qu'en vans an trouve de parfait : Comme il n'est point de grace qui n'y lnge, Ce seroit trop; je n'aurois jamais fait. De mes Philis vous seriez la première, Vous auriez en mon âme tonte entiere, Si de mes vœux j'eusse plus présumé: Mais en aimant qui ne veut être aimé? Par des transports n'espérant pas vaus plaire, Je me suis dit seulement votre ami, De ceux qui sont amants plus d'à demi : Et plût au sort que j'eusse pu mienx faire ! Ceci soit dit : venous à notre affaire.

Un jour Satan, monarque des enfers,
Faisoit passer ses sujets en revoc.
Là, confondus, tous les états divers.
Princes et rois, et la tourbe meaue,
Jetoient maint plear, poussoient maint et maint ers,
Tant que Satan en étoit étourdi.







Il demandoit en passant à chaque ame : Oui t'a jetée en l'éterpelle flamme? L'une disoit, Hélas l c'est mon mari : L'autre anssitôt répondoit, C'est ma femme. Tant et tant fut ce discours répété, Qu'enfin Satan dit en plein consistoire : Si ces gens-ei disent la vérité, Il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons done qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous fant envoyer Quelque démon plein d'art et de prudence, Qui, non content d'observer avec soin Tous les hymens dont il sera témoin, Y joigne aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence. Le noir senat suivit tout d'une voix. De Belphégor aussitôt on fit choix. Ce diable étoit tout yeux et tout oreilles. Grand épluchenr, clair-voyant à merveilles, Capable enfin de pénétrer dans tout. Et de pousser l'examen jusqu'an bont. Pour subvenir aux frais de l'entreprise. On lui donna mainte et mainte remise Tontes à vue, et qu'en lieux différents Il påt toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines. Les biens, les maux, les plaisirs et les peines. Bref, ce qui suit notre condition.

Fut une annexe à sa légation. Il se pouvoit tirer d'affliction Par ses bons tours et par son industrie : Mais non mourir, ni revoir sa patrie, Ou'il n'eût ici consumé certain temps : Sa mission devoit durer dix ans, Le voilà donc qui traverse et qui passe Ce que le ciel voulut mettre d'espace Entre ce monde et l'éternelle nuit : Il n'en mit guere; un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, Ville pour lors de luxe et de dépense : Même il la crut propre pour le trafic. La, sous le nom du seigneur Roderic. Il se logea, meubla comme un riche homme: Grosse maison, grand train, nombre de gens ; Anticipant tous les jours sur la somme Ou'il ne devoit consumer qu'en dix ans. On s'étonnoit d'age telle bombance : Il tenoit table, avoit de tous côtés Gens à ses frais, soit pour ses voluptés, Soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa Fut la louange : Apollon l'encensa ; Car il est maltre en l'art de flatterie. Diable n'eut one tant d'honneurs en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits On'Amour lancoit : il n'étoit point de belle

Qui n'employat ce qu'elle avoit d'auraits Pour le gagner, tant sanvage fût-elle . Car de tronver une seule rebelle. Ce n'est la mode à gens de qui la main Par les présents s'applanit tout chemin, C'est un ressort en tous desseins utile Je l'ai ja dit, et le redis encor. Je ne eonnois d'antre premier mobile Dans l'univers, que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenoit compte De chaque hymen, en journaux différents: L'un, des époux satisfaits et contents, Si peu remph, que le diable en eut honte : L'antre journal incontinent fut plein. A Belphégor il ne restoit enfin Que d'épronver la chose par lui-même. Certaine fille à Florence étoit lors, Belle et bien faite, et pen d'autres trésors : Noble d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême : Et d'autant plus, que de quelque vertu Un tel orgueil paroissoit revêtu. l'our Roderie on en fit la demande. Le pere dit que madame Honesta, C'étoit son nom, avoit eu jusques-la Force partis; mais que parmi la bande Il pourroit bien Roderie préférer, Et demandoit temps pour délibérer. On en convient, Le poursuivant s'applique

A gagner celle où ses vœux s'adressoient. Fêtes et bals, sérénades, musique, Cadeaux, festins, bien fort apetissoient, Altéroient fort le fonds de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en use en grand seigneur, S'épuise en dons, L'autre se persuade Qu'elle lui fait encor beaucoup d'honneur. Conclusion, qu'aurès force prieres. Et des facons de tontes les manieres. Il eut un oni de madame Honesta. Auparavant le notaire y passa; Dont Belphégor se moquaut en son ame : Hé quoi! dit-il, on acquiert une femme Comme un château! ces gens out tout gâte. Il eut raison : ôtez d'entre les hommes Lu simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nons sommes, Dans les procès, en prenant le revers; Les si, les car, les contrats, sont la porte Par où la noise entra dans l'nnivers : N'espérons pas que jamais elle en sorte. Solemuités et loix n'empêchent pas Qu'avec l'hymen amour n'ait des débats. C'est le cœnr seul qui peut rendre tranquille : Le cœur fait tout, le reste est inutile, On'ainsi ne soit, voyons d'antres états : Chez les amis tout s'excuse, tout passe : Chez les amants tout plait, tout est parfait;

Chez les époux tout ennuie et tont lasse. Le devoir nuit : chacun est ainsi fait. Mais, dira-t-on, n'est-il en nulles guises D'heureux ménage? Après mûr examen. l'appelle un bon, voire un parfait bymen. Quand les conjoints se souffrent leurs sottises. Sur ce point là c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amene Son épousée, il jugea par lui-même Ce qu'est l'hymen avec un tel démon : Toujours débats, toujours quelque sermon Plein de sottise en un degré suprème. Le bruit fut tel, que madame Honesta Plus d'une fois les voisins éveilla : Plus d'une fois on courut à la noise. Il lui falloit quelque simple bourgeoise. Ce disoit elle : un petit trafiquant Traiter ainsi les filles de mon rang! Méritoit-il femme si vertueuse? Sur mon devoir je suis trop scrupuleuse: l'en ai regret; et si je faisois bien ... Il u'est pas sur qu'Honesta ne fit rien : Ces prudes-là nous en font bien accroire Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, Sans disputer n'étoient pas un moment. Sonvent leur guerre avoit pour fondement Le jeu, la jupe, on quelque ameublement D'été, d'hiver, d'entre-temps, bref un monde

D'inventions propres à tout gâter. Le panvre diable eut lieu de regretter De l'antre enfer la demeure profonde. Pour comble enfin, Roderie épousa La parenté de madame Hopesta, Ayant sans ceuse et le pere et la mere, Et la grand'sœur avec le petit frere; De ses deniers mariant la grand'sœur, Et da petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause De sa ruine, infaillible accident; Et j'oubliois qu'il eut un intendant. Un intendant! qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être, un animal Qui, comme on dit, sait pêcher en ean trouble ; Et plus le hien de son maître va mal. Plus le sien croft, plus son profit redouble, Tant qu'aisément lui-même acheteroit Ce qui de net au seigneur resteroit : Dont par raison bien et dûment deduite On pontroit voir chaque chose réduite En son état, s'il arrivoit qu'un jour L'autre devint l'intendant à son tour : Car regagnant or qu'il eut étant maître, Ils reprendroient tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Roderic, Son seul espoir étoit certain trafic Qu'il prétendoit devoir remplir sa bourse :

Espoir donteux, incertaine ressource. Il étoit dit que tout seroit fatal A notre époux ; ainsi tout alla mal : Ses agents, tels que la plupart des nôtres. En abusoient : il perdit un vaisseau, Et vit aller le commerce à van-l'eau. Trompé des uns, mal servi par les autres. Il emprunta. Quand ce vint a payer, Et qu's sa porte il vit le créancier, Force lai fut d'esquiver par la fuite, Gagnant les chamos, où de l'apre poursuite Il se sanva chez un certain fermier, En certain coin remparé de fumier. A Mathéo, c'étoit le nom du sire. Sans tant tourner, il dit ce qu'il étoit : Qu'un double mal chez lui le tourmentoit. Ses créanciers, et sa femme encor pire : Ou'il n'v savoit remede que d'entrer Au corps des gens et de s'y remparer, D'y tenir bon ; iroit-on la le prendre? Dame Honesta viendroit-elle v prouer Ou'elle a regret de se bien gouverner? Chose ennuyense, et qu'il est las d'entendre : Oue de ces corps trois fois il sortiroit, Sitôt que lui Mathéo l'en prieroit; Trois fois sans plus, et ce, pour récompense De l'avoir sais à convert des sergents, Tout aussitöt l'ambassadeur commence

Avec grand bruit d'entrer au corps des gens. Ce que le sien, ouvrage fantastique, Devint alors, l'histoire n'en dit rien. Son copp d'essai fut ppe fille unique Où le galant se trouvoit assez bien : Mais Mathéo, moyennant grosse somme, L'en fit sortir an premier mot qu'il dit. C'étoit à Naple. Il se transporte à Rome; Saisit un corps : Mathéo l'en bannit, Le chasse encore : antre somme nonvelle. Trois fois enfin, toujours d'un corps femelle, Remarquez bien, notre diable sortit. Le roi de Naple avoit lors une fille, Honnenr du sexe, espoir de sa famille : Maint joune prince étoit son poursnivant La d'Honesta Belphégor se sauvant, On ne le put tirer de cet asyle, Il n'étoit bruit, aux champs comme a la ville. One d'un manant qui chassoit les esprits. Cent mille écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme (Car les trois fois l'empêchoient d'esperer Que Belphégor se laissât conjurer), Il la refuse : il se dit un panvre homme, Panvre pécheur, qui, sans savoir comment, Sans dons du ciel, par hasard senlement, De quelque corps a chassé quelque diable, Apparemment chétif et misérable,

Et ne connolt celui-ci nullement. Il a beau dire; on le force, on l'amene, Ou le menace : on lui dit que, sous peinc D'être pendu, d'être mis haut et court En un gibet, il faut que sa puissance Se manifeste avant la fin du jour. Dès l'heure même on vous met en présence Notre démon et son conjurateur : D'un tel combat le prince est spectateur. Chaeun v court; n'est fils de boune mere Qui pour le voir ne quitte tonte affaire, D'un côté sont le gibet et la hart; Cent mille écus bien comptés, d'autre part. Mathéo tremble, et lorgne la finance. L'esprit mulin, voyant sa contenance, Rioit sous cape, alléguoit les trois fois; Dont Mathéo suoit daus son harnois, Pressoit, prioit conjuroit avec larmes, Le tout en vain. Plus il est en alarmes, Plus l'autre rit. Enfin le manant dit Que sur ce diable il n'avoit nul crédit. On vous le happe et mene à la potener. Comme il alloit haranguer l'assistance, Nécessité loi suggéra ce tour : Il dit tout bas qu'on battit le tambour. Ce qui fut fait, De quoi l'esprit immonde Un peu surpris au manant demanda : Pourquoi ce bruit? coquin, qu'entends-je la?

L'autre répond : C'est madame Honeste Qui vons réclame, et va par tout le moude Cherchant l'époux que le ciel lui donna Incontinent le diable décampa, S'enfait au fond des enfers, et couta Tout le succès qu'avoit eu son voyage Sire, dit-il, le nœud du mariage Damne aussi dru qu'aucuns antres états. Votre grandeur voit tomber ici has, Non par flocons, mais menu comme pluse, Ceux que l'hymen fait de sa confrérie; J'ai par moi-même examiné le cas. Non que de soi la chose ne soit bonne : Elle ent jadis un plus beureux destin: Mais comme tout se corrompt à la fin, Plus beau fleuron n'est en votre couronne. Satan le crut : il fut récompensé, Encor qu'il eût son retour avancé. Car qu'eût-il fait? Ce n'étoit pas merveilles Qu'avant sans cesse un diable à ses oreilles. Toujours le même, et toujours sur un ton, Il fût contraint d'enfiler la venelle : Dans les enfers encore en change-t-on. L'autre peine est, à mon sens, plus cruelle. Je voudrois voir quelque saint y durer : Elle eut à Job fait tourner la cervelle.

De tont ceci que prétends-je inférer?

#### BELPHEGOR.

205

Premitrement, je ne sais pire chose Que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison Votre ascendant à l'hymen vous expose, N'épouser point d'Honesta, s'il se peut : N'a pas pourtant une Honesta qui veut.





#### LA CLOCHETTE.

CONTE.

On 1 combien Phomme est inconstant, divers, Foible, liger, tenant mal sa parole!

Javois juri, même en asser beaux vers.
De resoner à tont conte frivole:
Et quand juri? veix et qui ane confond;
Depuis deux jours j'ai fait cette promesse.
Pais flee-vous à rimeer qui répond
Dun seul moment. Dien ne fit la sugesse
Pour les cervesux qui hantent les neuf sours:
Trop hien ontait, paelque art qui vous pent planer.

Quelque jargon plein d'assez de douceurs : Mais d'être surs, ce n'est la leur affaire. Si me faut-il trouver, n'en fût-il point, l'empérament pour accorder ce point : Et, supposé que quant à la matiere J'eusse failli, du moins pourrois-je pas Le réparer par la forme en tout eas? Voyons ceci, Vous saurez que naguere Dans la Touraine un jenne bachelier... (Interprétez ce mot à votre guise : L'usage en fut autrefois familier Pour dire ceux qui n'ont la burbe grise; Ores ce sont suppôts de sainte église.) Le nôtre soit sans plus un jouvencean Qui dans les prés, sur le bord d'un ruisseau, Vous cajoloit la jeune bachelette Aux blanches dents, aux pieds nus, au corps gent, Pendant qu'Io portant une elochette Aux environs alloit l'herbe mangeant, Notre galant vons lorgue une fillette, De celles-la que je viens d'exprimer. Le malheur fut qu'elle étoit trop jeunette, Et d'âge encore incapable d'aimer, Non qu'a treize ans on y soit inhabile ; Même les loix ont avancé ce temps : Les loix songeoient aux personnes de ville, Bien que l'amour semble ne pour les champs.

Le hachelier déploya sa science,







Ce fut en vain : le peu d'expérience, L'humeur farouche, ou hien l'aversion, Ou tous les trois, firent que la bergere, Pour qui l'amour étoit langue étrangere, Répondit mal à tant de passion. Oue fit l'amant? eroyant tout artifice Libre en amours, sur le coi de la nuit Le compagnon détonrne une génisse De ce bétail par la fille conduit. Le demeurant non compté par la belle (Jeunesse n'a les soins qui sont requis Prit aussitôt le chemin du logis. Sa mere, étant moins oublieuse qu'elle, Vit qu'il manquoit une piece au troupeau, Dien sait la vie; elle tance Isabeau; Vous la renvoie; et la jeune pncelle S'en va pleurant, et demande anx éclios Si pas nn d'eux ne sait nulle nouvelle De celle-là dont le drôle à propos Avoit d'abord étoupé la elochette : Pais il la prit; puis, la faisont sonner, Il se fit snivre, et tant, que la fillette Au fond d'un bois se laissa détourner. Jugez, lecteur, quelle fut sa surprise Quand elle onit la voix de son amant. Belle, dit-il, toute chose est permise Pour se tirer de l'amoureux tourment. A ce discours la fille tonte en transe

# LA CLOCHETTE.

210

Remplit de cris ces lieux peu fréquentés. Nul n'accourut. O belles, évitez Le fond des hois, et leur vaste silence.



# LE GLOUTON.

# CONTE TERÉ D'ATBÉNÉE.

À son souper un glouton Commande que l'on apprête Pour lai seul un esturgeon. Sans en laisser que la tête, Il soupe; il crete. On y court; On lui dit, pour faire court, Qu'il mette ordre à ses affaires. Mes amis, dit le gonlu, My voilà tout résolu;

#### LE GLOUTON.

Et, puisqu'il faut que je meure, Sans faire tant de façon, Qu'on m'apporte tout-à-l'heure Le reste de mon poisson.

212







. .



# LES DEUX AMIS.

Annets ner Alchinde, leunes, hien faits, galants et vigoureux. Leunes, hien faits, galants et vigoureux. Leunes, leunes faits de leunes de leun

### LES DEUX AMIS.

244

Frere, dit l'un, ah! vous ne sauriez faire Que cet enfant ne soit vous tout crache. Parbleu, dit l'autre, il est à vous, compere : Je prends sur moi le hasard du péché.









# LE JUGE DE MESLE

DAUX avocats qui ne s'accordoient point Rendoinnt perplexe un juge de province : Sin eput one découvrile vars joint, Tant loi sembloit que fit obseur et minec. Deut pailles proud ûnfeale grandeur : Do doigt les serre : il avoit bouse piace. La langue échet sans fante an défendeur, Dout renvuyé s'en va gai comme un prince. La cour s'en plaint, et le juge report : Ne me blâmes, messieur, pour cet égard; De ouvreaudé dans mon fait il viet maille : Maint d'entre vous souvent juge au hasard, Sans que pour ce très à les courte paille.









# ALIX MALADE.

Aux molude, et ne notant pressor.

Qendqu'nn lai dit. Il fant ne confeser;

Voulez-ona par mettre en repos votre ame?

Voulez-ona par mettre en repos votre ame?

Oui, je le venx, in répondit la deur.

Qu's pere André l'on aille de ce pas;

Car il extend d'ordinaire mon ex.

L'n mesager y court en diligence;

Some an couvern de toute sa pinsance.

Qui venez-vons demander? lai dit-on.

Cest pere André, celai qui d'ordinaire

Entend Alfi dans sa confession.

Vons d'emander, esprit alors un frere,

Le pere André, le confesseur d'Alix? Il est bien loin : hélas! le pauvre pere Depuis dix ans confesse en paradis.









# LE BAISER RENDU.

GTILLOT passoit avec sa marie.
Un gestilhomme à son get à trouvant,
qua tra, dicil, quont êthe éponuée?
Que je la bisis, à la charge d'autant.
Ban velontères, di Giellie à l'institute.
Le monière de la charge d'autant.
Le monière donc fait alors son office.
Le monière de la charge de la cha

### LE BAISER RENDU.

l'ai grand regret, et je suis bien fâché Qu'ayant baisé sculement Perronnelle, Il n'ait encore avec elle couché.

220









# SOEUR JEANNE.

Scara Jesane, ayant fait un poupon, Jelanoit, viroit en adine fille, Toojone fold ien narison; Et toojone set seurs à la grille. Un jour danc l'abbesse leur dit: Vivez comme sour Jeane vit; Fayer le monde et sa sequelle. Toutes reprient à l'instant: Nans serous aussi ages qu'elle Quand nous en aurans fait autant









# IMITATION D'ANACRÉON.

O toi qui peins d'une façon galante, Maître passé dans Cythere et Puphos, Fais un effort; gioin-sonas îris absente. Ta n'as point va cette besuité charmante, Me diras-ta: tant nieux pour ton repos. Je m'en vais donc l'instruir en peu de mot. Pemièrenes, hant des lis et des roses: Après cela, des amours et des ris. Mais a quoi hon le détail de ces choses? D'une Vénus te peux faire nne Iris; Nal ne sauroit décourir le mysère:

# IMITATION D'ANACRÉON.

224

Traits si pareils jamais ne se sont vus; Et tu pourras a Paphos et Cythere De cette Iris refaire une Vénus,









## AUTRE IMITATION D'ANACRÉON.

J'irous couché moltement. Et, contre mon ordinaire, le dormois tranquillement, Quand an refant s'en vint faire A ma porte quelque bruit. Il pleuvoit fort cette muit : Le vent, le froid, et l'orage. Contre l'enfant faisoient rage. Ouvrez, dici-li, je suis an. Moi, charitable, et bon homme, l'ouvre su panvre morfondu, Et m'aquiers comme il se nomme.

#### 226 AUTRE IMITATION D'ANACRÉON.

Je te le dirai tantôt, Repartit-il; car il faut Qu'auparavant je m'essnie. J'allume aussitôt do feu. Il regarde si la pluie N'a point gâté quelque peu Un arc dont je me méfie, Je m'approche tootefois, Et de l'eofaot prends les doigts, Les réchausse: et dans moi-même Je dis. Pourquoi craindre tant? Oue peut-il? e'est un enfant : Ma conardise est extrême D'avoir eu le moindre effroi : Oue seroit-ce si chez moi J'avois recu Polyphême? L'enfaot, d'un air enjoué, Ayant un peu secoué Les pieces de son armure Et sa bloode chevelure, Prend un trait, un trait vaioqueur, Qu'il me lance au fond du cœur. Voils, dit-il, poor ta price, Souviens-toi bien de Climene, Et de l'Amour, c'est moo com. Ah! ie vous connois, lui dis-ie, lugrat et cruel garçon; Faut-il que qui vons oblige







#### AUTRE IMITATION D'ANACRÉON. 227

Soit traité de la façon! Amour fit une gambade; Et le petit scélérat Me dit: Pauvre camarade, Mon arc est en bon état, Mais ton ceur est bien malade.

#### DISSERTATION

SUB

# LA JOCONDE

A MONSIEUR B\*\*\*.

### MONSIEUR,

Vorsa gageure est sans doute fort plaisante, et j'air ri de tout mon œur de la bonne foi avec laquelle votre ami sontieut une opinion aussi peu raisonnable que la sienne : mais cela ne m'a point du tout surpris; en c'est pas d'aujourd'hui que les plus méchants ouvrages ont trouvé de sinceres protectures, et que des opinialtres out entrepris de combattre la raison à force ouverte. Et, pour ne vous point citer iei d'exemples du commun, il i est pas que vous n'ayez oui parter du goût hizarre de cet empereur qui préféra les cértis d'un je ne sais quel poête aux ouvrages.

d'Homere, et qui ne vouloit pas que tous les hommes ensemble, pendant près de vingt siècles, cussent eu le sens commnn. Le sentiment de votre ami a quelque chose d'aussi monstrueux. Et certainement, quand je songe à la chaleur avec laquelle il va le livre à la main défendre la Joconde de M. Bouillon, il me semble voir Marfise dans l'Arioste (puisqu'Arioste y a) qui veut faire confesser à tous les chevaliers errants que cette vieille qu'elle a en croupe est un chefd'œuvre de beauté. Quoi qu'il en soit, s'il n'y prend garde, son opiniatreté lui coûtera un pen cher; et quelque mauvais passe-temps qu'il y ait pour lui à perdre cent pistoles, je le plains encore plus de la perte qu'il va faire de sa réputation dans l'esprit des habiles gens.

Il a raison de dire qu'il n'y a point de comparaison entre les deux ouvrages dont vous êtes en dispate, puisqu'il n'y a point de comparaison entre an conte plaisant et une narration froide, entre une invention fleurie et enjonée et une traduction seche et triste. Voille en effet la proprion qui est entre es deux ouvrages. M. de La Fontaine a pris à la vérité son aujet d'Ariote; maises même temps il 'est reedu maître de sa matiere; ce u'est point une copie qu'il ait tirée un trait après l'autre sur l'origiant] c'est un original qu'il a fourné un l'idée qu'Ariote lui a fournie. C'est ainsi que Virgile a imité Homere; l'érence, Ménandre; et le Tasse, Virgile. An contraire on peut dire de M. B... que c'est un valet timide qui n'oseroit faire un pas sans le congé de son maître, et qui ne le quitte jamais que quand il ne le peut plus suivre : c'est un traducteur maigre et décharné; les plus belles fleurs qu'Arioste lui fournit deriennent seches entre se mains; et a tous moments, quittant le françois pour s'attacher a l'Italien, il e'est ni insifen ni françois.

Voilà, à mon avis, ce qu'on doit penser de ces deux pieces. Mais je passe plus avant; et je soutiens que non-seulement la nouvelle de M. de La Fontaire est infiniment meilleure que celle de ce monsieur, mais qu'elle est même plus agréablement contie que celle d'Ariosac. C'est besucoup dire sans doute, et je vois bien que par li je vais m'attirer sur les bras tous les anasteurs de ce pociée. Certs pourquoi vous trouverze hon que je n'avance pas cette opinion sans l'appuyer de quelquer nision.

Premièrement donc je ne vois pas par quelle

licence poétique Arioste a pu, dans un poème héroique et sérieux, méler une fable et un conte de vieille, pour ainsi dire, aussi burlesque qu'est l'histoire de Joconde. Je sais bien, dit un poête grand critique, qu'il y a beaucoup de choses permises aux poetes et aux peintres; qu'ils peuvent quelquefois donner earriere à leur imagination, et qu'il ne faut pas toujours les resserrer dans les bornes de la raison étroite et rigoureuse. Bien loin de leur vouloir ravir ce privilege, je le leur accorde pour eux, et je le demande pour moi. Ce n'est pas à dire toutefois qu'il leur soit permis pour eela de confondre toutes ehoses, de renfermer dans un même corps mille especes différentes, aussi confuses que les réveries d'un malade, de méler ensemble des choses incompatibles, d'aceoupler les oiseaux avec les serpents, les tigres avec les agneaux. Comme vous voyez, monsieur, ce poète avoit fait le procès à Arioste plus de mille ans avant qu'Arioste eut écrit. En effet, ce corps composé de mille especes différentes, n'est-ce pas proprement l'image du poême de Roland le furieux? Qu'y a-t-il de plus grave et de plus héroique que certains endroits de ce poeme? qu'y a-t-il de plus bas et de plus bouffon que d'autres? Et, sans chercher si loin, peut-on rien

voir de moins sérieux que l'histoire de Joconde et d'Astolfe? Les aventures de Buscon et de Lazarille ont-elles quelque chose de plus extravagant? Sans mentir, une telle bassesse est bien éloignée du goût de l'antiquité; et qu'auroit-on dit de Virgile, bon Dieu! si à la descente d'Énée dans l'Italie il lui avoit fait conter par un hôtelicr l'histoire de Peau d'ane ou les contes de ma Mere l'Oie ? Je dis les contes de ma Mere l'Oie, car l'histoire de Joconde n'est guere d'un autre rang. Que si Homere a été blàmé dans son Odyssée (qui est pourtant un ouvrage tout comique, comme l'a remarqué Aristote), si, dis-je il a été repris par de fort habiles critiques pour avoir mêlé dans cet ouvrage l'histoire des compagnons d'Ulysse changés en pourceaux, comme étant indigne de la majesté de son sujet; que diroient ces critiques s'ils voyoient celle de Joconde dans un poëme héroïque? N'auroient-ils pas raison de s'écrier que, si cela est reçu, le bon sens ne doit plus avoir de juridiction sur les ouvrages d'esprit, et qu'il ne faut plus parler d'art ni de regles? Ainsi, monsieur, quelque bonne que soit d'ailleurs la Joconde de l'Arioste, il fant tomber d'accord qu'elle n'est pas en son lieu.

Mais canninous un peu cette histoire en elicamene. Sans mentir, ĵai de la peine à souffrir lusérieux avec lequel Arionte écrit un conte si bouffon: vous diriez que non-seulement c'est une histoire très véritable, mais que c'est une chose très arbible et très héroique qu'il va raconter. Et certes, s'il vouloit décrire les exploits d'un Alexandre ou d'un Charlemagne, il ne débuteroit pas plus garvement.

Astolfo, re de' Lazgobardi, quello
A cui laccio il fratel monaco il regno,
Fè ne la giovanetza sua si bello,
Che mai poch' altri giunsero a quel argno:
Navria a fatlea un tal fatto a pennello
Appelle, Zenzi, o sa v'à eleun più degno.

Le bon messer Ludovico ne se souvenoit pas, ou plutôt ne se soucioit pas, du précepte de son Horace :

Versibus exponi tragicis res comica non vult,

Cependant il est certain que ce précepte est fondé sur la pure raison, et que comme il n'y a rien de plus froid que de conter une chose grande en style bas, aussi n'y a-t-il rien de plus ridicule

que de raconter une histoire comique et absurde en termes graves et sérieux, à moins que ce sérieux ne soit affecté tout exprès pour rendre la chose encore plus burlesque. Le secret donc, en contant une chose absurde, est de s'énoncer d'une telle manière que vous fassiez concevoir au lecteur que vous ne croyez pas vous-même la chose que vous lui contez ; car alors il aide lui-même à se décevoir, et ne songe qu'à rire de la plaisanterie agréable d'un auteur qui se joue et ne lui parle pas tout de bon. Et cela est si véritable, qu'on dit même assez souvent des choses qui choquent directement la raison, et qui ne laissent pas néanmoins de passer à cause qu'elles excitent à rire. Telle est cette hyperbole d'un ancien poëte comique pour se moquer d'un homme qui avoit une terre d'nne fort petite étendue : Il possédoit, dit ce poëte, une terre à la compagne, qui n'étoit pas plus grande qu'une épitre de Lacédémonien. Y a-t-il rien, ajoute un ancien rhéteur, de plus absurde que cette pensée? Cependant elle ne laisse pas de passer pour vraisemblable, parce qu'elle touche la passion, je veux dire qu'elle excite à rire. Et n'est-ce pas en effet ce qui a rendu si agréables certaines lettres de Voiture,

comme celles du Brochet et de la Berne, dont l'invention est absurde d'elle-même, mais dont il a caché les absurdités par l'enjouement de sa narration, et par la manière plaisante dont il dit toutes choses? C'est ec que M, de La Fontaine a observé dans sa nouvelle ; il a eru que dans un conte comme celui de Joconde il ne falloit pas badiner sérieusement. Il rapporte à la vérité des aventures extravagantes, mais il les donne pour telles. Par-tout il rit et il joue ; et, si le lecteur lui veut faire un procès sur le peu de vraisemblance qu'il y a aux choses qu'il raconte, il ne va pas, comme Arioste, les appuyer par des raisons forcées, et plus absurdes encore que la chose même ; mais il s'en sauve en riant et en se jouant du lecteur, qui est la route qu'on doit tenir en ces rencontres :

Ridiculum acri Fortius et melius magnas plerumque secat res.

Ainsi lorsque Joconde, par exemple, trouve sa femme couchée entre les bras d'un valet, il n'y a pas d'apparence que dans la fureur il n'éclate contre elle, ou du moins contre ce valet. Commeut est-ce done qu'Arioste sauve cela? Il dit que la violence de l'amour ne lui permit pas de faire ce déplaisir à sa femme:

Ma, da l'amor che porta, al suo dispetto, A l'ingrata nuglic, li fu interdetto.

Voilà, sans mentir, un amant bien parfait; et Céladon ni Silvandre ne sont jamais parvenus à ce haut degré de perfection Si je ne me trompe, c'étoit bien plutôt là une raison, non-seulement ponr obliger Joconde à éclater, mais c'en étoit assez pour lui faire poignarder dans la rage sa femme, son valet et soi-même, puisqu'il n'y a point de passion plus tragique et plus violente que la jalousie qui nait d'un extrême amour. Et certainement si les hommes les plus sages et les plus modérés ne sont pas maitres d'eux-mêmes dans la chaleur de cette passion, et ne peuvent s'empécher quelquefois de s'emporter jusqu'à l'excès ponr des sujets fort légers, que devoit faire nn jeune homme comme Joeonde dans les premiers accès d'une jalousie aussi bien fondée que la sienne? Étoit-il en état de garder encore des mesures avec une perfide pour qui il ne pouvoit plus avoir que des sentiments d'horreur et

de mépris? M. de La Fontaine a bien y ul'absurdité qui 'essuriojt de là : il èset done bien gardé de faire Joconde amoureux d'une amour romanesque et extravagante : cla ne serviroit de rien; et une passion comme celle-là n'a point de rapport avre le caractere dont Joconde nous ret dépeint ni avec ses aventures amoureuses. Il l'a done représenté seulement comme un homme persuadé à fond de la vertu et de l'honnétré de sa femme. Ainsi, quand il vient à reconnoitre l'infidélité de cette femme, il peut fort bien, par un sentiment d'honneur, comme le suppose M. de La Fontaine, n'en rient émotigner, puisqu'il n'ay a rien qui fasse plus de tort à un homme d'honneur en ces sortes de rescouters eun l'éclat:

Tous deux dormoient: dans cet abord, Joconde Voulut les envoyer dormir en l'antre monde: Mais cependant il n'en fit rien, Et mon avis est qu'il fit bien. Le moins de bruit que l'on peut faire

> Est le plus sûr de la moitié. Soit par prudence, ou par pitié, Le Romain ne tua personne, etc.

En telle offaire

Que si Arioste n'a supposé l'extrême amour de

Joconde que pour fonder la maladie et la maigreur qui lui vint ensnite, cela n'étoit point nécessaire, puisque la scule pensée d'un affront n'est gne trop suffisante pour faire tomber malade un homme de cœur. Ajoutez à toutes ces raisons, que l'image d'un honnête homme làchement trahi par une ingrate qu'il aime, tel que Joconde nous est représenté dans l'Arioste, a quelque chose de tragique et qui ne vaut rien dans un conte pour rire : au lieu que la peinture d'un mari qui se résout à souffrir discrètement les plaisirs de sa femme, comme l'a dépeint M. de La Fontaine, n'a rien que de plaisant et d'agréable; et c'est le snjet ordinaire de nos comédies. Arioste n'a pas mieux réussi dans cet autre endroit où Joconde apprend au roi l'abandonnement de sa femme avec le plus laid monstre de sa cour. Il n'est pas vraisemblable que le roi n'en témoigne rien. Que fait done l'Arioste pour fonder cela? Il dit que Joconde, avant que de découvrir ce secret au roi. le fit jurer sur le saint sacrement, ou sur l'agnus Dei, ce sont ses termes, qu'il ne s'en ressentiroit point. Ne voilà-t-il pas une invention bien agréable? et le saint sacrement n'est-il pas là bien placé? Il n'y a que la licence italienne qui puisse mettre une semblable impertinence à couvert, et de pareilles sotiesse ne se souffert polnt en laint ni en françois. Mais comment est-ce qu'Arioste auveratoure les autres aburcités qui s'ensuivent de la? Où est-ce que Joconde trouve si vite une houtie sacrée pour faire jurre le roi ? Et quelle apparence qui nor si eragaç ainsi légèrement à un simple gentilhomme par un serment si exércible? Avonous que M. de La Fontaines' est bien plus asgement tiré de ce pas par la plaisanterie de Joconde, qui propose au roi, pour le consoler de Joconde, qui propose au roi, pour le consoler de cet accident, l'exemple des rois et des Césars qui avoient souffert un semblable malbeur avec une constance toute héroique ; et peut-one norir plus agréablement qu'il fait par ces vers?

Mais enfin il le prit en homme de courage, En galant homme et, pour le faire court, En véritable homme de cour.

Ce trait ne vaut-il pas mieux lui seul que tout le sérieux de l'Arioste? Ce n'est pas pourtant qu'Arioste n'ait cherché le plaisant autant qu'il a pu. Et on peut dire de lui ce que Quintilien dit de Démosthene: Non displieusse illi jocos, sed non contigiuse; qu'il ne fuyoit pas les hoss mosts, mais qu'il ne les trouvoit pas: car quelquefois de la plus haute gravit de son style it tombe dann des lassesses à peine dignes da burlesque. En effet, qu'y a-t-il de plus ridiuel que cette longue génénelogie qu'il fait du reliquaire que Joconde requi de sa femme en partant? Cette raillerie contre la religion n'est-celle pas bien en son lien? Que peut-on voir de plus sale que cette métaphore enauyeuse, prise de l'exercie des chevaux, de laquelle Astolfe et Joconde se servent pour se re-procher l'un à l'autre leur paillaride? Que peut-on imaginer de plus froid que cette équivoque qu'il emploie à propos du retour de Joconde à Rome? On eroyoit, dit-il, qu'il étoit allé à Rome, et il étoit allé à Corneto:

Credeano che da lor si sosse tolto Per gire a Roma, e gito era a Corneto.

Si M. de la Fontaine avoit mis une semblable sottise dans toute as piece, trouveroit-il grace auprès de ses censeurs? et une impertinence de cette force n'auroit-elle pas été capable de décrier tout son ouvrage, quelques beautés qu'il y eût cues d'ailleurs? Mais certes il ne falloit pas appréhender cela de lui. Un homme formé, comme je vois bien qu'il l'est, au goût de Térence et de Virgile ne se laisse pas emporter à ces extravagances italiennes, et ne s'écarte pas ainsi de la route du hon sens. Tout ce qu'il dit est simple et naturel; et ce que j'estime sur-tout en lui, c'est une certaine naiveté de langage que peu de gens connoissent, et qui fait pourtant tout l'agrément du discours. C'est cette naiveté inimitable qui a été tant estimée dans les écrits d'Horace et de Térence, à laquelle ils se sont étudiés particulièrement, jusqu'à rompre pour cela la mesure de leurs vers, comme a fait M. de la Fontaine en beaucoup d'endroits. En effet c'est ce molle et ce facetum qu'Horace attribue à Virgile, et qu'Apollon ne donne qu'à ses favoris. En voulez-vous des exemples?

Marié depuis peu; content, je n'en sais rien : Sa ferame avoit de la jeunesse, De la beauté, de la délicatesse; Il ne tenoit qu'à lai qu'il ne s'en trouvât bien.

S'il cut dit simplement que Joconde vivoit content avec sa femme, son discours auroit été assez froid; mais par ce doute où il s'embarrasse lui-même, et qui ne vent pourtant dire que la même chose, il enjoue sa narration et occupe agréablement le lecteur. C'est ainsi qu'il faut juger de ces vers de Virgile dans une de ses églogues, à propos de Médée, à qui une fureur d'amour et de jalousie avoit fait tuer ses enfants:

Crudelis mater magis, an puer improbus ille? Improbus ille puer, crudelis tu quoque mater.

Il en est de même encore de cette réflexion que fait M. de la Fontaine à propos de la désolatiou que fait paroître la femme de Joeonde quand son mari est prêt à partir :

Vous autres bonnes gens auriez cru que la dame Une heure après eût rendu l'ame; Moi qui sais ce que c'est que l'esprit d'une femme, etc.

Je pourrois vous montere beancoup d'endroits de la même force : mais cela ne seriroit de rien pour couvainere votre ami ; ces sortes de beautés sont de celles qu'il faut seulir, et qui ne se prouvent point. C'est ce je ne sais quoi qui nous charme, et sans lequel la beauté même n'acroit in grace ni heauté. Mais après tout c'est un je ne sais quoi; et si votre ami est aveugle, je ne m'engage pas à lui faire voir clair. E'est aussi pour-

quoi vous me dispenserez, s'il rous plait, de répondre à toutes les vaines objections qu'il rous a faites; es esroit combattre des fantômes qui s'évanouissent d'eux-mêmes, et je n'ai pas entrepris de dissiper toutes les chimeres qu'il est d'humeur à se former dans l'espris.

Mais il v a deux difficultés, dites-vous, qui vous ont été proposées par un fort galant homme, et qui sont capables de vous embarrasser. La premiere regarde l'endroit où ce valet d'hôtellerie trouve moyen de coucher avec la commune maitresse d'Astolfe et de Joconde au milieu de ces deux galants. Cette aventure, dit-on, paroit mieux fondée dans l'orignal, parcequ'elle se passe dans une hôtellerie où Astolfe et Joconde viennent d'arriver fraîchement, et d'où ils doivent partir le lendemain; ee qui est une raison suffisante pour obliger ce valet à ne point perdre de temps et à tenter ce moyen, quelque dangereux qu'il puisse être, pour jouir de sa maîtresse, parceque, s'il laisse échapper cette occasion, il ne la pourra plus recouvrer : au lieu que dans la nouvelle de M. D. L. F. tout ce mystere arrive chez un hôte où Astolfe et Joconde font un assez long séjour. Ainsi ee valet logeant avec celle qu'il aime, et

étant avec elle tous les jours, vraisemblablement il pouvoit trouver d'autres voies plus sûres pour concher avec elle que celle dont il se sert. A cela je réponds que si ce valet a reconrs à celle-ci, c'est qu'il n'en peut imaginer de meilleure, et qu'un gros brutal, tel qu'il nous est représenté par M. D. L. F. et tel qu'il devoit être en effet pour faire une entreprise comme celle-là, est fort capable de hasarder tout pour se satisfaire, et n'a pas toute la prudence que pourroit avoir un honnête homme. Il y auroit quelque chose à dire si M. D. L. F. nous l'avoit représenté comme un amoureux de roman, tel qu'il est dépeint dans Arioste, qui n'a pas pris garde que ces paroles de tendresse et de passion qu'il lui met dans la bouche sont fort bonnes pour un Tircis, mais ne conviennent pas trop bien à un muletier. Je soutiens en second lieu que la même raison qui dans Arioste empêche tout un jour ce valet et cette fille de pouvoir exécuter leur volonté, cette même raison, dis-je, a pu subsister plusieurs jours, et qu'ainsi, étant continuellement observés l'un et l'autre par les gens d'Astolfe et de Joconde et par les autres valets de l'hôtellerie, il n'est pas en leur pouvoir d'accomplir leur dessein, si ce n'est

la nuit. Pourquoi done, me direz-vous, M. D. L. F. n'a-t-il point exprimé cela? Je soutiens qu'il n'étoit point obligé de le faire, parceque cela se suppose aisément de soi-même, et que tout l'artifice de la narration consiste à ne marquer que les eirconstances qui sont absolument nécessaires. Ainsi, par exemple, quand je dis qu'un tel est de retour de Rome, je n'ai que faire de dire qu'il y étoit allé, pnisque cela s'ensuit de la nécessairement. De même, lorsque dans la nouvelle de M. D. L. F. la fille dit au valet qu'elle ne lui peut pas accorder sa demande, parceque si elle le faisoit elle perdroit infailliblement l'anneau qu'Astolfe et Joconde lui avoient promis, il s'ensuit de là infailliblement qu'elle ne lui pouvoit accorder cette demande sans être découverte : autrement l'anneau n'auroit couru aucun risque. Qu'étoit-il donc besoin que M. D. L. F. allat perdre en paroles inutiles le temps qui est si cher dans une narration? On me dira pent-être que M. D. L. F. après tout n'avoit que faire de changer ici l'Arioste. Mais qui ne voit an contraire que par là il a évité une absurdité manifeste, c'est à savoir ée marché qu'Astolfe et Joconde font avec leur hôte, par lequel ce pere vend sa fille à beaux

deniers comptants? En effet ee marché n'a-t-il pas quelque choose de choquant ou plutôt d'horrible? Ajoutez que, dans la nouvylle de monsieur de la Fontaine, Astolfe et Joconde sont trompés bien plus plaisamment, parceça 'lis regardent tous deux cette fille, qu'ils ont abusée, comme une geme innocente à qu'il son ottomé, comme il dit,

La première leçon du plaisir amoureux :

au lieu que dans l'Arioste e'est une infâme qui va courir le pays avec eux, et qu'ils ne sauroient regarder que comme une garce publique.

Je viens à la seconde objection. Il n'est pas vraisembable, vous a-ton dit, que quand Astolfe et Joconde prennent résolution de courir ensemble le pays, le roi, dans la douleur où il est, oit le premier qui s'avise d'en faire la proposition; et il semble qu'Arioste ait mieux reussi de la faire faire par Joconde. Je dis que este tout le contraire, et qu'il a'y a point d'apparence qu'un simple gentilhomme fasse à un roi une proposition si étrange que celle d'abandonner son royaume, et d'aller exposers as personne en des pays éloignés, puisque même la seule peusér en est cousable; a ulteu m'il peut fort hien tombre act cousable; a ulteu m'il peut fort hien tombre dans l'esprit d'un roi qui se voit sensiblement outragé en son homeur, et qui ne sauroit plus voir sa femne qu'avec chagrin, d'abandonner sa cour pourq uelque temps, afin de s'ôter de devant les yeux un objet qui ne lui peut causer que de l'ennni.

Si ie ne me trompe, monsieur, voilà vos doutes assez bien résolus. Ce n'est pas pourtant que de là je veuille inférer que monsieur de la Fontaine ait sauvé tontes les absurdités qui sont dans l'histoire de Joeonde; il y auroit en de l'absurdité à lui-même d'y penser ; ce seroit vouloir extravaguer sagement, puisqu'en effet cette histoire n'est autre chose qu'une extravagance assez ingénieuse, continuée depuis un bont jusqu'à l'autre : ce que j'en dis n'est seulement que pour vous faire voir qu'aux endroits où il s'est écarté de l'Arioste, bien loin d'avoir fait de nouvelles fautes, il a rectifié celles de cet auteur. Après tout néanmoins il faut avouer que c'est à Arioste qu'il doit sa principale invention. Ce n'est pas que les choses qu'il a ajoutées de lui-même ne pussent entrer en parallele avec tont ce qu'il y a de plus ingénieux dans l'histoire de Joconde. Telle est l'invention du livre blanc que nos deux aventuriers emporterent pour mettre les noms de celles qui ne seroient pas rebelles à leurs vœux ; car cette badinerie me semble bien aussi agréable que tout le reste du conte. Il n'en faut pas moins dire de cette plaisante contestation qui s'émut entre Astolfe et Joconde pour le pucelage de leur commune maîtresse, qui n'étoit pourtant que les restes d'un valet. Mais, monsieur, je ne veux point chicaner mal-à-propos. Donnons, si vous voulez, à Arioste toute la gloire de l'invention ; ne lui dénions pas le prix qui lui est justement dû pour l'élégance, la netteté et la brieveté inimitable avec laquelle il dit tant de choses en si peu de mots; ne rabaissons point malieieusement en faveur de notre nation le plus ingénieux auteur des derniers siecles : mais que les graces et les charmes de son esprit ne nous enchantent pas de telle sorte qu'ils nous empêchent de voir les fautes de jugement qu'il a faites en plusieurs endroits; et, quelque harmonie de vers dont il nous frappe l'oreille, confessons que monsieur de la Fontaine ayant conté plus plaisamment une chose très plaisante, il a mieux compris l'idée et le caractere de la narration.

Après cela, monsieur, je ne pense pas que vous

voalussice exiger de moi de vous marquer ici exactement tous les défatus qui sont dans la piece de mousieur Bouillon, j'ainterois autant être condamné à faire l'analyse exacte d'une channon du Pontsucuf par les regles de la poétique d'Aristote. Jamais style ne fut plas vicieux que le sien, etjamais style ne fut plas vicieux que le sien, etjamais style ne fut plas vicieux que le sien, etjamais style ne fut plas vicieux que le sien, etjamais style ne fut plas vicieux que le sien, etjamais style ne fut plas vicieux, que je vezille faire passer ici Touvrage de monsieur de la Fontaine pour un ouvrage anns defants; je le tiens asser galant homme pour tombre d'accord lui-un dem des négligences qui s' y peuvent rencontre: et où ne s'en rencontre-ti-point ? Il suffit pour noi que le bon y passe infiniment le marvais, et c'est assez pour faire un ouvrage excellent :

Ergo, ubi plura nitent in carmine, non ego paucis Offendar maculis.

Il n'en est pas ainsi de monsieur Bouillon; c'est un auteur sec et aride; toutes ses expressions sont rudes et foreces; il ne dit jamuis rien qui ne puisse être mieux dit; et bien qu'il bronche a chaque ligne, son ouvrage est moins à blâmer pour les fautes qui y sont que pour l'esprit et le guie qui n'y est pas. Je ne doute point que vos guie qui n'y est pas. Je ne doute point que vos sentiments en cela ne soient d'accord avec les miens: mais s'il vous semble que j'aille trop avant, je veux bien pour l'amour de vous me faire un effort, et en examiner seulement une page.

> Astolfe, roi de Lombardie, A qui son frere plein de vie Laissa l'empire glorieux Pour se faire religieux, Naquit d'une forme si belle, Que Zeuxis et le grand Apelle De leur docte et fameux pinceau M'ont jamais rien fait de si beau.

Que dites-vons de cette longue période? N'estce pas bien entendre la maniere de conter, qui doit être simple et coupée, que de commencer une narration en vers par un enchaînement de paroles à peine supportable dans l'exorde d'une oraison?

A qui son frere plein de vie....

Plein de vie est une eheville, d'autant plus qu'il n'est pas du texte. M. Bouillon l'a ajouté de sa grace; car il n'y a point en cela de beauté qui l'y ait contraint.

Laissa l'empire glorioux....

Ne semble-t-il pas que selon M. Bouillon il y a un empire particulier des Glorieux comme il y a un empire des Ottomans et des Romains, et qu'il a dit l'empire glorieux comme un autre dirott l'empire ottoman? On bien il flut tombre d'accord que le mot de glorieux en cet endroit-la et une cheville, et une cheville grossiere et ridicule.

Pour se faire religieux ....

Cette maniere de parler est basse et nullement poétique.

Naquit d'une forme si belle ....

Pourquoi naquit? N'y a-t-il pas des gens qui naissent fort beaux, et qui deviennent fort laids dans la suite du temps? et au contraire n'en voit-on pas qui viennent fort laids au monde, et que l'âge ensuite embellit?

Que Zenxis et le grand Apelle ....

On peut bien dire qu'Apelle étoit un grand peintre; mais qui a jamais dit le grand Apelle? Cette épithete de grand tout simple ne se donne jamais qu'à des conquérants et à nos saints. On peut bien appeler Cicéron un grand orateur; mais il seroit ridicule de dire le grand Cicéron, et cela auroit quelque chose d'enflé et de puéril. Mais qu'a fait ici le pauvre Zeuzis pour demeurer sans épithete, tandis qu'Apelle est le grand Apelle? Sans mentir, il est bien malheureux que la mesure du vers ne l'ait pas permis ; car il auroit été du moins le brave Zenxis.

> De leur docte et fameux pinceau N'ont jamais rien fait de si beau,

Il a voulu exprimer ici la pensée de l'Arioste, que quand Zeuxis et Apelle auroient épuisé tous leurs efforts pour peindre une beauté douée de toutes les perfections, cette beauté n'auroit pas égalé celle d'Astolfe. Mais qu'il y a mal réussi! et que cette facon de parler est grossiere, n'ont jamais vien fait de si beau de leur pinceau!

Mais si sa grace sans pareille ....

Sans pareille est là une cheville; et le poète n'a pas pu dire cela d'Astolfe, puisqu'il déclare dans 22

la suite qu'il y avoit un homme au monde plus beau que lui, e'est à savoir Joconde.

Étoit du monde la merveille ....

Cette transposition ne se peut souffrir.

Ni les avantages que donne Le royal éclat de son sang....

Ne diriez-vous pas que le sang des Astolfe de Lombardie est ce qui donne ordinairement de l'éclat? Il falloit dire ni les avantages que lui donnoit le royal éclat de son sang.

Dans les italiques provinces....

Cette maniere de parler sent le poème épique, où même elle ne seroit pas fort bonne, et ne vaut rien du tout dans un conte, où les façons de parler doivent être simples et naturelles.

Elevoient au-dessus des anges ....

Pour parler françois il falloit dire, élevoient au-dessus de ceux des anges....

Au prix des charmes de son corps.

De son corps est dit bassement et pour rimer. Il fallait dire de sa beauté,

Si jamais il avoit vu naître ....

Naître est maintenant aussi peu nécessaire qu'il l'étoit tantût.

Rien qui fut comparable à lui.

Ne voilà-t-il pas un joli vers?

Sire, je crois que le soleil N's jamais rien fait de pareil, Si ce n'est mon frere Joconde, Qui n's point de pareil au monde.

Le pauvre Bouillon s'est terribbement embarrassé dans ces termes de pareil et de sans pareil. Il a dit là-bas que la beauté d'Astolfe n'a point de pareille; ici il dit que c'est la beauté de Joconde qui est sans pareille de la li conclut que la beauté sans pareille du roi n'a de pareille qui la beauté sans pareille de Joconde. Mais, saut l'honneur de l'Arioste, que monsieur Bonillon a suivi en cet endroit, jet rouve ce compliment fort impertinent, puigur'il n'est pas vrissemblable. qu'un courtisan aille de but en blanc dire à un roi qui se pique d'être le plus bel homme de son siecle, J'ai un frere plus beau que vous. M. D. L. F. a bien fait d'éviter cela, et de dire simplement que ce courtisan prit cette occasion de louer la . beauté de son frere, sans l'élever néanmoins audessus de celle du roi. Comme vous voyez, monsieur, il n'y a pas un vers où il n'y ait quelque chose à reprendre, et que Quintilien n'envoyat rebattre sur l'enclume. Mais en voilà assez ; et, quelque résolution que j'aie prise d'examiner la page entiere, vous trouverez bon que je me fasse grace à moi-même, et que je ne passe pas plus avant. Et que seroit-ce, bon Dieu! si j'allois rechercher toutes les impertinences de ect ouvrage, les mauvaises façons de parler, les rudesses, les incongruités, les choses froides et platement dites, qui s'y reneontrent partout? Que dirions-nous de ces murailles dont les ouvertures baillent; de ces errements qu'Astolfe et Joconde suivent dans les pays flamands? Suivre des errements, juste ciel! quelle langue est-ce la? Sans mentir, je suis honteux pour monsieur de la Fontaine de voir qu'il ait pu être mis en parallele avec un tel auteur : mais je suis encore plus honteux pour votre ami. Je le

trouve bien hardi sans doute d'oser ainsi hasarder cent pistoles sur la foi de son jugement : s'il n'a point de meilleure caution et qu'il fasse sonvent de semblables gageures, il est au hasard de se ruiner. Voilà, monsieur, la maniere d'agir ordinaire des demi-critiques, de ces gens, dis-je, qui, sous ombre d'un sens commun tourné pourtant à leur mode, prétendent avoir droit de juger souverainement de toutes choses, corrigent, disposent, réforment, louent, approuvent, condamnent tout au hasard. J'ai peur que votre ami ne soit un peu de ce nombre. Je lui pardonne cette haute estime qu'il fait de la piece de M. B.; je lui pardonne nième d'avoir chargé sa mémoire de toutes les sottises de cet ouvrage ; mais je ne lui pardonne pas la confiance avec laquelle il se persuade que tout le monde confirmera son sentiment. Pense-t-il done que trois des plus galants hommes de France aillent de gaieté de cœur se perdre dans l'esprit des habiles gens pour lui faire gagner cent pistoles? Et depuis Midas, d'impertinente mémoire, s'est-il trouvé personne qui ait rendu un jugement aussi absurde que celui qu'il attend d'eux?

Mais, monsieur, il me semble qu'il y a assez long-temps que ie vous entretiens, et ma lettre

# 258 DISSERTATION SUR LA JOCONDE.

pourroit à la fin passer pour une dissertation priméditée. Que voulez-vous ? Cest que vour çageure me tient au cœur, et j'ai été bien aise de vous justifier à vous-même le droit que vous ares sur les cent jistoles de votre ani . J'espere que cela servira à vous faire voir avec combien de passion je suis, etc.

TIN DU TOME PREMIER

961705

# TABLE

# DES CONTES

#### CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

| JOCONDE, Nouvelle tirée de l'Arioste.                | 4   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Le Cocu battu et content. Nouvelle tirée de Boccace. | 24  |
| Le Mari confesseur. Conte tire des cent Nouvelles    |     |
| nouvelles.                                           | 27  |
| Le Savetier.                                         | 3.4 |
| Le Paysan qui avoit offensé son seigneur.            | 33  |
| Le Muletier. Nouvelle tirée de Boccace.              | 32  |
| La Servante justifiée. Nouvelle tirée des contes de  |     |
| la Reine de Navarre.                                 | 47  |
| La Gageure des trois Commeres. Où sont deux          |     |
| nouvelles tirées de Boccace.                         | 51  |
| Le Calendrier des Vieillards, Nouvelle tirée de      |     |
| Boccace.                                             | 65  |
| A Femme avare Galant escroc. Nouvelle tirée de       |     |
| Boncage.                                             | 7.5 |
| On ne s'avise jamais de tout. Conte tiré des cent    |     |
| Nouvelles.                                           | 79  |

### TABLE DES CONTES.

| La Fiancée du roi de Garbe, Nouvelle,                | 8   |
|------------------------------------------------------|-----|
| La Coupe enchantée. Nouvelle tirée de l'Arioste.     | LC. |
| Le Faucon. Nouvelle tirce de Bocence.                | 13  |
| Le petit Chien qui secoue de l'or et des pierreries. | 14  |
| Påté d'Anguille.                                     | 16  |
| Le Magnifique.                                       | 12  |
| La Matrone d'Ephese.                                 | 18  |
| Belphégor. Nouvelle tirée de Machiavel.              | 12  |
| La Clochette, Conte,                                 | 20  |
| Le Glouton. Conta tiré d'Athénie.                    | 24  |
| Les deux Amis.                                       | 24  |
| Le Juge de Mesle.                                    | 21  |
| Alix malade.                                         | 21  |
| Le Baiser rendu.                                     | 21  |
| Sour Jeanne.                                         | 22  |
| Imitation d'Anacréon.                                | 22  |
| Autre Imitation d'Anacreon,                          | 22  |
| Discounted in some In France I.                      | 0.0 |

FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.

Paris. - Imp. de Ch. Lahure et Cie, rue de Fleurus, 9.

#### EXTRAIT DU CATALOGUE DE LECLEBE FILS

BUE MONSIEUR-LE-PRINGE, 51.

| THEATRE DE P. CORNELLE, avec les Commentaires taire, 1796, 10 vol. in-4, grand papier véliu, 100 f de                                          | r. an lie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Les Amours de Darunis et de Chior, traduit du<br>Longus par Amyot, au VIII (1800), 1 vol. in-4,<br>0 gravures d'après les dessus de Prudhon et | ornė d    |

Les Amours de Paycuk et de Cupidon, soivies de la Mort d'Adonis, poème, par Jean de la Fontaine, 1797, 1 vol. in-1, orné de 5 gravures d'après les dessins de Gérard. 30 fr.

OEUVRES DE BERTARD. Didot jeune, 1798, 4 vol. in-4, orné de 4 gravures d'après les dessins de Prudhon . . . . 30 lr. MANON LESCAUT. 2 vol. grand in-18, papier de fil, reimpres

sion de P. Didot alné.

Cette charmante édition est illustrée des grasures de Lefèvre. 20 fr.

SOLVESTA EL RUSKES DUN VEID AMETER DRAMSTIGUE, on Lette d'un oncle a son neces, sur l'anien Théorie, Pranjon, drippis Bellevon, Léale, justifie, levelle, Ar Franjon, drippis Bellevon, Teale, justifie Belle, Medanes Duncuil, Claron, les cires Samod, Preside Mes Dollago, Bellevont, Fausier, popul Molé, Larive, Moncel, Vandove, Pleary, Desestri, Darmount, Dugason Medanes Ramourt, Vettir, Contat, Olitzuer, Lungalique volume imprime aur papier de lii, illuné de 19 contours réprésentant qui pel clainou de personnagerdan les touts refrésentant qui pel clainou de personnagerdans les

t val. in 8, figures coloriées.

DE L'IMPRIMERIA DE CH. LABURE ET C"









